QUARANTIÈME ANNÉE - Nº 11997

SELON LE MINISTRE TCHADIEN

DE L'INFORMATION

N'Djamena demandera

à la France de l'aider

à reprendre Faya-Largeau

LIRE PAGE 3

M. POLVRED'ARVOR ME PRESENTERAPIN

STAND ANSUOL 31

a imadiennes en Cisjorde

lan cremeet pour le terrorisme jui

elemaion chef du service de sécure

Le couflit, latent depuis plu-sieurs sentaines, entre le président Paul Biya et l'ancien président Abidjo semble désormais ouvert au Cameroun. L'annonce, lundi 22 août, par le chef de l'Etat de la découverte d'un complot coutre la « sécurité de la République » et le anquel il a procédé traduisent le climat de malaise et d'inquiétude qui prévant à Yaoundé.

au Cameroun

chef de l'Etat a déclaré que « les services nationaux de sécurité ont mission était de porter atteinte à la sécurité de la République unie ». Selon certaines sources, les « individas » en question seraient deux fidèles du prédécesseur de M. Biya: le commandant Ibrahim, ancien intendant du palais présidentiel, et le capitaine Salatou, exgarde du corps du président

neut ministériel, k troisième depuis que M. Biya a accédé au pouvoir en novembre 1982 après la démission du prési-dent Ahidjo, concerne les postes de forces armées. Ces deux postes étaient jusqu'alors occupés par M. Bello Bouba et M. Abdoulaye Maikano, considérés comme très proches de l'ancien président. L'intérim de M. Bello Bonha sera assuré par M. Ayang, qui conserve ses fonctions de ministre de l'élevage, des pêches et des industries iles, alors que M. Maikano sera remplacé par M. Tsoungui, pent ministre d'Etat, chargé de l'agriculture.

M. Biya a justifié ce remanie ment en déclarant qu'• il est indispensable, maintenant plus que jamais, que l'équipe gouvernemen-tale soit plus solidaire et mieux tendue vers les objectifs définis par le président de la République, chef de l'Etat et chef du gouverne-

En rappelant solennellement ses forctions, M. Biya veut sans doute une nouvelle fois indiquer à l'intention de la classe politique la primanté de l'Etat sur le parti unique, l'Union nationale cameromaise, dans la conduite des affaires. Cette querelle qui l'oppose à M. Ahidjo, demeuré président du parti, empoisonne depuis plusieurs mois la vie politique du pays. Si M. Biya semble pour l'instant marquer des points sur son prédécesseur, qui reste étrangement silencieux, on peut penser que les amis de M. Ahidjo n'agissent pas

**NOUVELLES ESS** 

Originaire d'une petite ethnie du sud du pays, M. Bîya n'a jamais été bien accepté par les Nordistes, de religion musulmane, qui, par M. Ahidjo interposé, détenaient les rênes du pouvoir depuis l'indé-

Les mises en garde répétées de l'ancien président, qui n'avait pas bésité en janvier dernier à exclure du parti quatre de ses fidèles dont l'attitude était jugée contraire à l'unité, n'ont, semble-t-il, pas caimé les ardeurs d'un entourage qui n'a toujours pas compris pourquoi M. Ahidjo a abandonné ses fonctions.

La maladresse des proches de M. Biya, qui le poussent à s'imposer plus vite à la tête du pouvoir sur lequel pèse encore l'ombre du retraité de Garoua, n'ont pas non plus facilité la succession. Le dernier remagiement misistériel, opéré brutalement à la veille de l'arrivée de M. Mitterrand, en juin dernier, avait déjà pris l'allure d'un véritable coup de force, certains n'hésitant pas à parier de « déciaration de guerre » au Nord. Ne disait-on pas déjà qu'il intervenait dès qu'un coup d'Etat était en

La marge de manœuvre de M. Biya semble se resserrer étrangement, et, quinze ans après la fin d'une guerre civile meuririère, le Cameroun paraît de nouveau tenté par les démoss d'un tribalisme que l'autorité du président Ahidjo avait su dompter.

# L'opposition philippine Les difficultés financières

Le président Marcos se défend de tout rôle dans le meurtre de Benigno Aquino mais les adversaires du régime contestent la version officielle

De notre envoyé spécial

Manille. - Quarante-huit heures constances pour le moins troublantes, et alors qu'une foule de plus en plus nombreuse défile devant son cercueil, Benigno Aquino était plus que jamais ce mardi 23 août au cœur de l'actualité nationale et au centre de la polémique entre une opposition légaliste affaiblie et désorientée et le régime tout-puissant du président Marcos.

Dans Manille, capitale en état de choc où les rumeurs les plus folles prolifèrent d'autant plus facilement que les moyens d'information sont discrets pour cause de censure, l'opposition unifiée a mis très claire nent en doute la version officielle du meurtre, soulignant plus particu-lièrement la responsabilité des forces armées dans le drame. Plu-sieurs membres de la famille du défunt ont joint leurs voix à ces critiques et accusations plus ou moins

Dans la soirée de lundi, après une éclipse de plusieurs jours qui avait alimenté toutes sortes de rumeurs alarmistes - l'une affirmant qu'il alarmistes — l'une affirmant qu'il avait été transporté d'urgence à Hawaii pour y subir une opération, d'autres prédisant une prise du pouvoir imminitente par Ma Marcos, par l'armée ou par les deux ensemble, — le président Marcos est apparu à la télévision pour s'adresser à la notion

Le visage gonfié, le maintien un' peu raide, mais apparemment maî-tre de lui physiquement et mentale-ment, et sans doute requinqué par l'annonce, dès lundi, du maintien de la visite prévue ici du président Rea-gan en novembre prochain gan en novembre prochain, M. Marcos a parlé en patron sou-cienx de démontrer que le pouvoir contrôle parfaitement la situation et de metre fin aux spéculations les plus préjudiciables à la réputation de son régime, à son image personnelle et à celle de sa femme. Après avoir démenti les rumeurs relatives à une re-imposition de la loi martiale, le président a lancé un appel au calme, démenti toute implication du gouvernement dans le meurtre de nigno Aquino, et mis en garde les oppositions de tous bords contre toute tentative d'exploitation du meurtre à des fins subversives ou de nature à troubler l'ordre.

L'opposition non communiste ne paraît pas nourrir de telles inten-tions : elle a, au contraire, renouvelé les appels à la non-violence, tout comme l'a fait le cardinal Jaime Sin, chef de l'Eglise catholique des Phi-lippines. Elle entend cependant que toute la vérité soit faite sur les cir-

constances de l'assassinat, et le moins que l'on puisse dire à cet égard est qu'elle met sérieusement en doute la version officielle fournie par les responsables de la police et des forces armées : celle d'un tueur inconnu et solitaire nourrissant depuis longtemps des griels person-nels à l'encontre d'Aquino et qui serait parvenu à déjouer le dispositif de sécurité exceptionnel mis en place dimanche sur l'aéroport inter-national de Manille pour l'abattre à sa descente d'avion, avant même qu'il ne puisse se montrer, fût-ce entre quatre policiers, à la foule venue célébrer son retour d'exil tre brutal et plein de trattrise - et affirmant la volonté de l'opposition de continuer la mission entreprise par Aquino pour la restauration de la démocratie aux Philippines.

> R.-P. PARINGAUX. (Lire la suite page 4. ;

# met en cause l'armée des pays en développement dans la recherche

Alors que le Brésil annonce la suspension du remboursement d'une partie de sa dette les demandes de renégociation ont quadruplé depuis le début de l'année

Le Brésil a décidé de suspendre le momie, assure la présidence et le mboursement de sa dette extécure envers des pays créanciers du lub de Paris, a annoncé le 22 août.

Lub de Paris, a annoncé le 22 août.

représente 8 milliards de dollars. remboursement de sa dette exté-rieure envers des pays créanciers du Club de Paris, a annoncé le 22 août, à Brasilia, le ministre des finances, M. Ernane Galvens. Selon un porte-parole du ministère, cette décision ne concerne pas les emprunts consentis auprès des banques comconsentis auprès des banques com-merciales, mais on indique de source non officielle que le paiement des intérêts de ces emprunts est effectué avec parfois trois semaines de retard. D'après Brasilia, la suspen-sion du remboursement de la dette garantie, c'est-à-dire les crédits à l'exportation garantis par l'Etat, par exemple en France, par le Trésor ou la Coface, s'inscrit au sein d'une procédure normale, en attendant le procédure normale, en attendant le résultat des conversations entamées sur un éventuel rééchelonnement. Elle fait suite au voyage effectué à Paris, à la fin de la semaine dernière, par le ministre brésilien du Plan (le Monde daté 21-22 août). M. Netto avait demandé que les échéances de cette dette, soit 500 millions de dollars en 1983 et milliard de dollars en 1984, scient renégociées. Le montant total de la dette garantie du Brésil à l'égard du Club de Paris – groupe informel (dont la France, en l'espèce la direc-tion du Trésor du ministère de l'éco-

En fait, le Brésil, dont la dette extérieure totale serait maintenant proche de 100 milliards de dollars (y compris le court terme), mêne un jeu serré avec le Fonds monétaire international, les gouvernements des pays créanciers et les banques privées. Pressés par le temps, ses diri-geants exercent des pressions multiples, espérant notamment un déblocage des fonds gelés par le F.M.I. Alors que ce dernier avait demandé une réduction du taux d'inflation et que Brasilia avait situé son niveau probable pour 1983 à 150 %, la Confédération nationale de l'industrie du Brésil vient d'estimer que ce taux s'établissait entre 160 % et 180 % (la hausse des prix est notamment provoquée par une dette publique interne estimée à 27 milliards de dollars). Le patronat brésilien affirme que le pays devrait renégocier l'ensemble de sa dotte extérieure sur une période assez longue afin d'éviter d'avoir à . gérer la

(Lire la suite page 18.)

# La « désadatisation » manquée en Egypte

L'état de grâce dont bénéficiait le président Moubarak auprès de l'opposition laïque paraît révolu

Le Caire. - L'état de grâce qui a saivi en octobre 1981 l'arrivée au pouvoir du président Hosni Moubarak semble révolu. L'accession à la magistrature suprême du nouveau raīs, avait suscité, aussi bien parmi le petit peuple que chez les oppo-sants laïcs qu'Anouar ElSadate

espoirs de changement. Aujourd'hui, ces espoirs que cer-tains n'hésitent pas désormais à quanouis. On espérait que le troisième rais enterrerair le sadatisme, à sa mamère, c'est-à-dire graduellement, sans brusquer les choses. On de regret que dans le fond, rien n'a vraiment changé au cours des deux années écoulées et que grosso modo les sadatistes demeurent toujours la force politique et sociale dominante au sein du régime.

Certes, nul ne met en doute l' « intégrité », la « sincérité » et le

De notre envoyé spécial JEAN GUEYRAS nationalisme » du nouveau chef

de l'Etat, mais tous déplorent sa grande pusillanimité et l'extrême prudence des mesures qu'il a ébauser » la classe politique égyptienne. On a longuement discuté, dans les milieux de l'opposition, pour savoir si le rals s'était finalement aligné sur les sadatistes ou tout simplement était incapable de s'opposer à l'action des différents centres de décision, directement ou indirectement inspirés par la philosophie et les méthodes de l'ancien président . Un débat futile -, note un universitaire libéral qui ajoute : • L'important est que les sadatistes, un moment désarçonnés par la disparition tragique de leur chef, se sont réorganisés et contrôlent toujours la plupart des postes-clés de la politique, de l'économie et de la presse. Ils dominent le parti national démo-cratique (P.N.D.), le gouverne-ment, le Parlement et l'ensemble des médias. Le président Mouba-rak, quant à lui, demeure singulierement isolé et ne dispose d'aucune force populaire organisée sur iaqueile ii peut eventuellemei compter pour mener une action indépendante des sadatistes.

Ces derniers viennent d'ailleurs de passer à l'offensive en faisant ote passer a l'oncusive en laisant voter, fin juillet, par une Assemblée nationale docile, une nouvelle loi électorale qui leur assurera, aux élections législatives, prévues pour avril 1984, la quasi-totalité des sièges. Paradoxalement, le nouveau système électoral, qui prévoit un esquire de liste proportionnel auxeit scrutin de liste proportionnel, aurait du, normalement, favoriser les petits partis de l'opposition, en leur octroyant un nombre de sièges en fonction des voix obtenues.

(Lire la suite page 6.)

# Une étape sur le cancer

Deux « événements génétiques » déclencheraient le processus cancéreux

à l'échelon moléculaire Le dernier numéro de la revue scientifique britannique Nature (1) publie trois articles ainsi qu'un éditorial consacrés aux résultats de tra-vaux menés de manière indépen-dante par des équipes américaines et britannique. Ces travaux ouvrent de nouvelles perspectives dans la com-préhension des mécanismes cancé-reux à l'échelon moléculaire. La découverte porte sur l'identification des étapes a priori indispensables pour transformer en cellules cancéreuses des cellules normales cultivées in vitro. Depuis plusieurs années, on est parvenu à identifier des structures particulières — séquences d'acide nucleique, — constitutives du patrimoine génétique d'actorismes vivants responsaque d'organismes vivants responsa-bles in vitro des transformations cancéreuses. On dénombre aujourd'hui vingt-deux structures de ce type baptisées oncogènes. Identifiés au départ dans des virus, les oncogènes ont été retrouvés dans de très nombreuses espèces vivantes. Leur présence du haut en bas de l'échelle du vivant - des oncogènes recneue du vivant – des oncogenes existent jusque dans des levures – demontre leur grande stabilité et laisse supposer qu'ils jouent un rôle essentiel dans la phylogenèse. Reste à découvrir quel est, à l'échelon moléculaire, le rôle exact de ces extrateures dans la déclembarent structures dans le déclenchement des processus qui transforment une cellule normale en une cellule cancéreuse capable de proliférer indéfini-ment.

JEAN-YVES NAU. (Lire la suite page 8.)

(1) Nature. Numéro daté du 18 août 1983.

#### Dix ans d'enquête astronomique

Une équipe francoitalienne vient d'identifier Geminga, une mystérieuse source de rayons gamma qui, depuis dix ans, se dérobait aux investigations des astronomes.

(Lire page 9 dans « le Monde des sciences et des techniques » l'article de JEAÑ-FRANÇOIS AUGEREAU)

# Voyage au cœur du Pacifique sud

#### l. – Une poussière d'îles

Lefaga (île d'Upolu, Samoa Occidentales). - Sur des kilomètres s'étend une longue plage de sable blanc, entre le vert pâle des eaux du lagon et le haut mur vert cru des cocotiers. Le silence est sculement troublé par un grondement sourd et lointain, celui des vagues qui se brisent sur la barre

C'est dans cet éden du bout du monde que Gary Cooper tourna en 1952 Retour au paradis. Le film a immortalisé cette plage, appelée depuis lors Paradise beach. De cet endroit, le Pacifique sud apparaît comme un paradis vierge, oublié dans un monde de bruit et de fureur, loin de ces paradis artificielss façonnés à coup de dollars comme Hawaii ou de francs comme Tahiti, oublié par la pollution et seulement réveillé de sa quiétude darmes, des commerçants et des par quelque expérience nucléaire. missionnaires, pour ne pas parler

De notre envoyé spécial PATRICE DE BEER

Cette vaste partie du monde,

poussière d'îles sur le grand Pacifique, apparaît sur les cartes comme des mouches posées sur une vitre. Certaines îles sont d'autant plus mai connues qu'elles ont le malheur de se trouver à la pliure de la double page des atlas consacrés au Pacifique. Ce sont en particulier les archipels de Samoa, de Tonga ou de Fidji, où nos pas nous ont mené. A peine connues des navigateurs il y a encore deux siècles, ces îles ont sans doute vécu, dans l'ignorance de l'occident, les plus sévères traumatismes qu'une société ait jamais endurés.

Privés de leur libre arbitre par la coalition des marins, des gen-

, de ces aventuriers appelés · beach-combers » (ratisseurs de plages) ou « blackbirders » (chasseurs de merles) qui razziaient de force les hommes valides pour les envoyer dans les plantations jusqu'en Australie ou au Pérou, certains peuples ont été victimes de véritables génocides.

La maladie, l'alcool, le désespoir ont réduit la population de Hawaii de 300 000 âmes à la fin du XVIII siècle à 40 000 cent ans plus tard, celle des Marquises de 50 000 en 1813 à 2 094 en 1926. En 1875, le tiers des Fidjiens succombèrent à la rougeole. Ces derniers ne sont plus qu'une minorité sur leur propre terre, tandis que le Hawaiiens ont été submergés par l'immigration venue d'Asie et d'Amérique. Le bon sauvage » allait-il succomber à la civilisation, punition divine pour sa gourmandise anthropophage?

(Lire la suite page 5.)

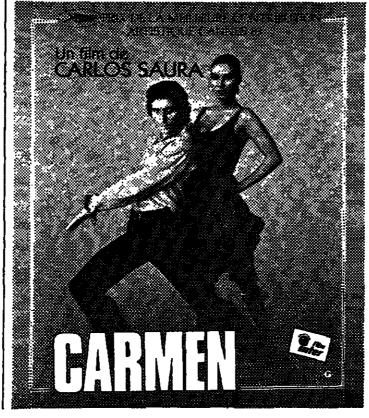

**MERCREDI** 



#### Peut-on faire un bon usage des paras?

par BERNARD RAVENEL (\*)

NDÉNIABLEMENT les forces de gauche qui, avant le 10 mai 1981, dénonçaient - justement - l'envoi des paras en Afrique s'interrogent auourd'hui sur ce qui peut être fait au Tchad par le pouvoir socialiste.

Aggravation du fossé entre le

Nord et le Sud - le peuple tchadien vit dans des conditions matérielles de plus en plus dramatiques, - logique des blocs qui pousse les deux superpuissances à se disouter partout les territoires disposant de matières premières stratégiques indispensables au fonctionnement de leur complexe militaro-industriel, militarisation des rapports internationaux mais aussi du fonctionnement sociopolitique de nombreux pays du fait même de l'échec des modèles de développement, qu'ils soient inspirés de l'Ouest ou de l'Est ; au Tchad se cristallisent actuellement les élé-ments qui caractérisent le dégradation, la décomposition même du

Cette incapacité fondamentale à résoudre le problème de notre temps – celui du développement – fait du Tchad, en raison de sa position géostratégique, un enjeu international. L'absence d'un consensus interne minimum ne peut que favoriser l'immixtion des influences étrangères. Et tant que l'on y concevra comme « légal » ou « légitime » le pouvoir obtenu ∢ au bout du fusil » par un clan militaire au détriment de la majorité de la population du pays aucune perspective de stabilisation ne pourra

La seule issue qui puisse renverse la tendance à l'utilisation des armes pour la prise du pouvoir central est de créer les conditions d'une conquête démocratique du pouvoir et donc d'une alternance possible en termes politiques et non plus en termes militaires.

Il n'y a pas, n'en déplaise aux nouveaux philosophes qui passent de l'aventurisme idéologique à l'aventurisme néo-colonial, de solution militaire au problème tchadien.

La France en bonne partie détient encore la clé de la situation Dans l'état actuel de la situation militaire problème n'est pas de laisser faire les autres par souci de pureté idéaliste... Il est de rechercher une alliance nouvelle sur la base d'intérêts mutuels avec les équipes qui ont, ou auront, la confiance de leur peuple et qui sont reconnues par leur rôle joué dans la résistance à la domination

coloniale ou néo-coloniale. Ces hommes et ces équipes existent au Tchad. Ce n'est pas à la France de les choisir, mais de contribuer à la création de conditions politiques permettant de modifier une situation qui amène inéluctablement à ce que nous connaissons aujourd'hui. Elle peut, dans cette perspective - et le plus tôt sera le mieux, - proposer, dans un cadre adéquat à définir conjointement avec l'O.U.A., une néocciation sans préalable avec toutes les forces tchadiennes qui, en particulier, se sont retrouvées dans le

L'objectif central de cette négociation serait de créer les conditions d'un choix démocratique - d'une autodétermination - pour le peuple tchadien. Cela suppose, bien sûr, de tirer les leçons des échecs passés et en particulier du fonctionnement du dernier GUNT, - de faciliter en conséquence la constitution d'un pouvoir de transition avant comme tăche principale la préparation d'élections libres. Le rétablisse d'une administration centrale, le démantèlement des bandes armées au profit d'une force militaire plus représentative et chargée exclusivement de la défense de l'intégrité territoriale, constituent les préliminaires in-

Mais, à ce stade du conflit, cette période de transition suppose l'existence d'une force d'« interposition », ∢ neutre », disposant d'un mandat pour aider à franchir au mieux cette période. Et c'est là que l'on retrouve nos paras... Après avoir été les gendarmes de l'Afrique en défendant des récimes impopulaires, les paras peuvent-ils maintenant aider à la libération de cette même Afrique ? On peut légitimement s'interroger.

Pourtant c'est vers une proposition qui cherche à allier la recherche de la paix et celle de la démocratie que la France doit orienter sa politique au Tchad. Certes, cette politique rencontrerait le tir croisé des partisans internes et externes de la politique des blocs et des nostalgiques de l'époque coloniale (désinformation systématique, provocations sur le terrain, etc.). Mais elle trouverait un large soutien en France et en Afrique. passer le discours de Cancun au stade de la réalité politique concrète. Elle contribuerait à freiner la marche du monde vers la guerre.

(\*) Membre du bureau politique du P.S.U., chargé des questions internationales.

#### Les deux conflits

U moment où les pourpariers A semblent devoir remplacer les combats et après les chamailleries pour savoir si l'inter-vention directe de la Libye commence dès l'engagement d'avions en soutien ou celui d'unités terrestres organisées, il ne faut pas oublier qu'il y a deux conflits au Tchad, i'un interne, entre les composantes ethno-politiques du pays, et l'autre opposant deux Etats divisés par un contentieux frontalier. Mais les deux conflits sont liés, et un règlement de l'un devra, pour être durable, être accompagné d'un règlement de l'au-

Le conflit interne est apparu en 1965 par la jacquerie des Moubis de Mangalmé, qui réagirent les pre-miers contre les nombreux excès, notamment des impositions répétées, opérés par goût de lucre et teintés d'esprit de revanche, un peu partout dans le Nord, par les Noirs du Sud, en majorité Saras, que leur fréquen-tation de l'école avait rendus aptes à occuper les postes administratifs au départ du colonisateur. Il s'est bien vite schématisé en une guerre raciale et religiense entre nomades musulmans du Nord et sédentaires noirs chrétiens et animistes du Sud (1), avec quelques aspects révolu-tionnaires dus à l'engagement politi-que à gauche de leaders du Front de libération, face au camp symbolisé par les riches sociétés coton

Mais ce conflit-là s'est militairement terminé en 1978, avec la ruée des forces armées du Nord, à peine freinée par l'intervention des Jaguar français, à travers le Bet. Les vainqueurs avaient reçu l'appui de la Libye, par solidarité islamique, parce que le colonel Kadhafi voulait un ésident musulman à la tête du Tchad et parce qu'une partie des rebelles habitaient une zone qu'il re-vendiquait. L'aide leur a été accordée pour effectuer chaque phase de la progression : Bardaï, Faya-Largeau, Abéché et N'Djamena, mais son dispensateur, à chaque fois, faisait en même temps des offres de négociation au pouvoir central, jeu apparemment contradic-toire, qui dérouta au début quelques observateurs : il s'agissait d'armer les combattants, en majorité Toubous, suffisamment pour leur per-mettre d'assener des coups qui alfaiblissent et fassent réfléchis N'Djamena, mais pas au point de leur permettre un succès retentissant, susceptible de les griser et de leur faire oublier leur tutelle (quand ce détachement redouté s'est es-

La victoire du Nord n'a pas entraîné la partition, comme l'annon-çaient certains articles, qui aurait été d'autant plus facile que les officiers du Sud étaient favorables, surtout au moment de la débâcle, à un

place à celle de l'Arabe Ahmat

par MICHEL VALLET (\*)

Tchad utile indépendant. Les vainqueurs, qui se divisaient entre parti-sans de la fédération et partisans de l'unicité, voulaient conserver les frontières actuelles, et Hissène Ha-bré l'a même souligné en s'enfonçant dans le Sud en 1982.

Le conflit entre ethnies groupées en deux tendances a fait place à une rivalité de deux chefs de clan d'une même ethnie, due à leur personna-lité et à leurs rapports avec la Libye. D'un côté, Goukouni Oueddel, Teda du massif, du clan Tomagra, fils de l'ancien chef coutumier, le Derdé, de l'autre, Hissène Habré, Daza de la plaine (2), du clan Anakasa; le premier accepte l'aide du colonel Kadhafi, jugée indispensable pour affronter avec succès les troupes régulières, acceptant, en contrepartie, une allégeance provisoire, l'occupa-tion momentanée de la bande d'Aouzou et peut-être résigné à admettre plus tard certaines concessions territoriales pour s'acquitter de sa dette, alors que le second s'est toujours montré intransigeant, opposé à toute intrusion, même passagère, des libyens sur le territoire national.

Le conflit interne paraît devoir se régler sans trop de difficultés, tant les populations sont fatiguées de la guerre, dès que cessera l'appui extérieur de ceux qui ont intérêt à sa prolongation.

#### Des destins liés

Le second conflit, lui, date de 1973, lorsque la Libye, qui estimait, en vertu d'un héritage ottoman, senoussi et italien, avoir des droits sur le nord du Tchad, décida l'occupation militaire de la bande d'Aouzou, rattacha celle-ci administrativement à Koufra, distribua des cartes d'identité nationales et commenca de grands travaux de développement. Elle pensait être dans son droit, la bande ayant été cédée à l'Italie, puissance occupante de la Tripolitaine, par les Français en 1935, en verm du traité de Rome rédigé par MM. Laval et Mussolini. Mais l'échange des instruments de ratification n'ayant pas été effectué, car il était lié à des conditions non exécutées, il est considéré comme nul par les nationalistes tchadiens, qui suivent en cela la thèse fran-

Ce premier argument juridique est d'ailleurs renforcé par deux autres, de même nature, à savoir que l'Italie elle-même a dénoncé le traité en 1939, la situation politique de l'époque lui faisant espérer de meilleures clauses, et que le document ne figure pas (volontairement) sur la liste récapitulative des accords. conventions et actes divers ayant

servi à l'élaboration successive du tracé frontalier entre les territoires français et les régions formant la Li-bye actuelle, annexée au traité de bon voisinage signé en 1955 entre la France et la Libye indépendante. De son côté, le colonel Kadhafi, se pla-çant sur le plan de la moralité, pourra affirmer que ce traité de 1955 n'a aucune valeur à ses yeux, considérant que le vieux roi ldriss, qui l'a signé, n'ayant pas encore de pétrole et vivant de subsides étrangers, s'est fait forcer la main. Le chef de l'État libyen a sans donte d'autres arguments historiques, géographiques ou ethniques à faire valoir. Mais, sans préjuger du bon droit de chacun, disons seulement que, ne pas régler le problème frontalier en même temps que celui de la réconciliation nationale, c'est risquer de voir un jour un nationaliste tchadien convaincu brandir l'étendard de la reconquête, lorsque les conditions politiques (une crise in-terne en Libye, par exemple) paraî-tront favorables.

La Libye et le Tchad ont intérêt à

s'entendre, car leur destin paraît lié et leur coopération pourrait être riche en promesses. Les isohyètes des pluies divisent l'Afrique en bandes parallèles à l'équateur, dans lesquelles la nature du terrain et les potentialités sont identiques d'est en ouest. Il en résulte une identité de ressources qui conduit le commerce des pays qui s'y trouvent à s'orienter dans le sens nord-sud (et inverse-ment), par les grands axes trans-sahariens existants ou à créer re-liant, à l'ouest, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, au centre, l'Al-gérie au golfe de Guinée par le Mali et le Niger, à l'est, la Libye et le Tchad. Les activités engendrées par la réalisation et l'entretien de l'infrastructure de ces voies et des véhicules destinés à les emprunter, les échanges eux-mêmes et la mise en valeur des zones traversées sont susceptibles d'engendrer une compéti-tion bénéfique, car stimulatrice, entre les pays africains concernés et les entreprises étrangères associées, dans laquelle tous y trouveraient leur compte. L'Algérie s'est déja engagée dans cette perpective, qui pourrait aussi servir de toile de fond pour un règlement du conflit saha-rien de l'ouest. Or, l'axe Libye-Tchad étant le plus court chemin entre la Méditerranée et le cœur de l'Afrique, il serait favorisé.

(1) Les schématisations ont souvent multulmans sont noirs et sédentaires et que le monde arabe ne se limite pas au Nord, mais couvre aussi toute la moitié orientale du « Sad ».

(2) Les Arabes, pour désigner les Dazas, emploient le terme de Goranes, et, pour les Tédas, celui de Toubous, que les Européens ont étendu à l'ensem-

## Kadhafi, le Tchad et nous

EPUIS qu'un certain Kadhafi a rendu à son peuple la maîtrise de son destin et fait prendre conscience aux Arabes que leur pétrole était sous-payé, il est devenu la bête noire des Occidentaux et en particulier des Américains, qui voient son ombre se profiler partout, même là où il n'est pas,

deux Etats voisins.

D'une certaine manière, l'Amérique a réussi à répandre sa « kadhaphobie - non seulement en Europe mais aussi jusqu'en Afrique, où les régimes conservateurs ont tout à craindre d'un homme épris de juset viscéralement anticolonialiste.

Sa ténacité aura mis en évidence l'absence de politique de la gauche en Afrique.

La droite française avait, quant à elle, une politique. Cette politique-là était celle de l'abaissement, l'avilissement, l'humiliation des peuples noirs et tout ce qui pouvait y concourir. La plus récente illustration nous en a été fournie par la bénédiction donnée au sacre de Bokassa par M. Giscard d'Estaing.

Le général de Gaulle admirait chez des chefs d'État comme Sylvanus Olympio, Kwame N'Krumah, Sekou Touré, Modibo Keita, etc., leur sens aigu de l'indépendance nationale. Son orgueil admettait mal toutefois les camouflets publics que de temps à autre ils lui infligeaient.

L'espoir soulevé par l'élection de F. Mitterrand aux quatre coins du continent noir est aussi vite recombé depuis les premiers faux pas qui ont conduit au départ de M. Jean-Pierre Cot, et qui ne sont que la conséquence inévitable de l'absence de choix politique du nouveau gouvernement français. L'aveu même en a été fait par le premier secrétaire du parti socialiste, qui expliquait ce départ par des difficultés avec certains

La droite française ne s'y est pas trompée qui encourage les socialistes à chausser sa propre politique.

par MAX DORSINVILLE (\*)

Le flottement affiché par ce gouvernement oblige à cette évidence : si la gauche française a bien fait sa cure d'opposition, une certaine gauche est loin d'avoir fait sa cure de

Il n'est que de voir les arguments mis en avant pour s'en convaincre : d'abord, celui de la légitimité de Hissène Habré. D'où la question : de quelle légitimité s'agit-il? Celle des armes ou celle des urnes ?

Cette question posée, reste que l'on peut difficilement contester à Goukouni la légitimité que confère le regroupement autour de lui de neuf tendances sur les onze qui tapissent l'échiquier politique tcha-

Et Kadhafi peut à juste titre invoquer cette légitimité pour intervenir aux côtes d'hommes qui ont dans un passé récent reçu les honneurs de l'Elysée et l'appui, ô combien fragile! de l'O.U.A.

En réalité, cet argument dissimule mal le poids des Américains dans ce retour français au Tchad au nom d'une notion chère aux impérialistes de gauche comme de droite : celle de zone d'influence. Une saine application de cette notion donnerait sous d'autres parallèles, par exempie, le remplacement des «boys» par les « muchachos » !

Enfin, l'argument d'un quarteron d'intellectuels de gauche pour qu Kadhasi menacerait l'« oasis de démocratie africaine », est déconcertant. Certains à gauche auraient-ils fait le choix de l'Amérique centrale contre l'Afrique? (2).

Le temps est venu de passer de la politique trop floue de . nos amis les Africains . à une politique d'alliances résolue, dont l'axe serait soit modéré, soit progressiste, fondée sur une perspective commune de déve-

(\*) Avocat à la cour.

loppement appuyée sur un nonalignement authentique, avec la volonté de construire progressivement une authentique démocratie afri-

Les socialistes penvent encore enrayer la déception grandissante des Africains à l'égard de la politique

En effet, commentant la démission de M. Cot du ministère de la coopération, M. Rocard notait : • Jean-Pierre Cot a contribué à ce que la France soit plus forte et plus respectée, notamment dans le tiersmonde : en particulier la recherche d'une perspective de codéveloppe ment a marqué notre volonté co mune de mieux planifier nos rapports à moyen terme avec les pays en vote de développement (3) ».

Voilà une proposition riche d'actions et pleine de promesses pour les peuples qui voudront participer à sa réalisation. Voilà un grand et noble dessein à la mesure de la mission historique de la France.

Imagine-t-on le bénéfice politique. l'autorité morale qu'en tirerait

Comment ne voit-on que sa présence culturelle, scientifique, économique s'en trouverait accrue, reléguant définitivement au musée de l'histoire coloniale une présence militaire qui révulse profondément les Africains et leur rappelle de bien mauvais souvenirs ?

Oui! L'action des débuts du septennat beut retrouver une âme perdue si elle sait faire des choix qui savent tenir compte des aspirations profondes des peuples noirs en travaillant non à les abaisser mais à les aider à retrouver contre les ennemis de l'intérieur une dignité par trop bafouée.

(1) Le Monde du 10 décembre 1982.

(2) Libération du 12 août 1983. (3) Le Monde du 10 décembre 1982.

#### CORRESPONDANCE

Deux guestions Mi Maurice Sansot, de Toulon, nous écrit :

Je suis étoppée que seulement 53 % des Français aient exprimé leur désapprobation pour l'inter-vention au Tchad. Même les gens de l'opposition âgés de plus de trente-cinq ans se souviennent de nos mésaventures en Indochine et en Algérie; il me semble que cette dernière guerre avait coûté cent mille tués et des milliers de malades par ictères graves.

Deux questions se posent: 1) Tous les pays modérés d'Afrique noire approuvent notre intervention. Pourquoi, sur les millions d'habitants de ces pavs plus l'Egypte, le Soudan, n'envoient-ils pas quelques milliers de soldats? Ne devraient-ils pas se défendre eux-mêmes, chose que la plupart des pays d'Extrême-Orient n'ont pas voulu faire. Maintenant, ils sont dans un état de misère pire qu'au temps des colonies, sans oublier les massacres inutiles ?

2) Si, par un coup de main heureux, les soldats de Ouedder font prisonniers quelques parachutistes, quel sera notre comportement? Enfin, beaucoup de Francais n'apprécient par Hissène Habré, responsable, je crois, de l'assassinat du commandant Galopin, mais sûrement bénéficiaire de i milliard de nos centimes.

Édité par la S.A.R.L. le Monde Gérant : André Laurens, directeur de la publication Anciens directeurs Hubert Beuve-Méry (1944-1969)



Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437. ISSN : 0395 - 2037.

« Hongkong, Macao, Canton » un numéro spécial d'« Autrement » « Manhattan-sur-Asie »

ture, partez pour Hong kong et l'Asie, n'oubliez pas de mettre ce livre dans vos bagages! Attention! Ce n'est ni un guide touristique chargé de descriptions minutieuses de la moindre colonne de temple, ni un répertoire de bonnes adresses. Cet guvrage sur Hongkong, Macao et Canton, publié sous la direction de notre collaborateur Henri Leuwen, est beaucoup plus que cela : aux amateurs de dépaysement désirant en € savoir plus », il offre, dans un stvie alerte et d'un réjouissant irrespect, des clés pour une expérience plus personnelle.

Les auteurs qui ont contribué à la rédaction de cet ouvrage collectif ont tous un point commun : la passion de Hongkong, cette « Atlantide sidérale aux portes de la Chine > (S. Pasquier). Mais l'amour n'autorise pas la complaisance. Avec verve, mais sans perdre un sens critique d'autant plus aigu que leur connaissance du sujet est intime, ils décrivent les raisons de leur fascination devant la fantastique réussite de ce ∢ Manhattan-sur-Asie ».

Hongkong, c'est, comme le dit Lucien Bodard. e ce lieu artificiel, fondé sur une seule chose, l'argent ». Rocher stérile au dixneuvième siècle, Hongkong, l'un des demiers confetti de l'Empire britannique, c'est aujourd'hui des buildings de trente étages que l'on démolit pour construire à la place des immeubles plus hauts encore. Avec une industrie qui emoloie moins de main-d'œuvre que la région parisienne et ses 5,5 millions d'habitants, dont 98 % de Chinois, c'est le troisième centre bancaire et financier du monde, le troisième marché de l'or après Londres et Zurich. le plus grand exportateur de vétements, le plus fort nombre

EUNES gens qui, d'aven- d'automobiles par kilomètre de

Ce succès vertigineux, résultat d'une vitalité débridée, d'un « libéralisme scandaleux » et d'un vers. Les prix super-compétitifs des produits made in Hongkong, cela veut dire aussi, comme le note Hans Lutz, qu'un ouvrier de la colonie court neuf fois olus de risques d'accident du travail que son homologue britannique. La moitié de la population s'entassa dans les cités-dortoirs des nouveaux territoires, cages à lapins peu avenantes, où sávissant la promiscuité et la délinquance juvénile, sans parler des squatters, accrochés aux collines dans leurs fragiles baraques de bois, qui s'aplatissent au premier typhon. Quant à la culture, malgré des représentations prestigieuses venues de l'extérieur, elle vole plutôt « au res des lotus ».

Pour les deux millions de réfugiés de Chine communiste, Hongkong est un havre, mais c'est aussi le « royaume du provisoire a. Qu'adviendra-t-il dens quatorze ans, lorsque le bail cédant la place aux Anglais arrivant a expiration, la Chine recouvrera sa souveraineté sur le territoire ? Imaginons la réaction des Berlinois de l'Ouest, s'ils savaient que leur ville était condamnée à passer d'ici à la fin du siècle sous administration communista!

Ce futur incertain ne pouvait être passé sous silence. Les contributions d'Henri Leuwen, de Jean Huteau et de Mary Lee en cement bien les enjeux. Pendant combien de temps encore, les chatolements fallacioux, mais envoûtants, de Hongkong se refléteront-ils, dans les eaux de cette baie unique au monde ?

MANUEL LUCBERT.

se Monde

AFRIQUE

Agricultural de la companya de la co

The second secon

11. 1 4. 4

LA GUERNE A

Nous demanderons à la Fra à reprendre Fava:

decide le moistre transcet

M. Mitterrand s'exprimera jeuge dans « le Monde »

time is transfer to the second

Was in this Edward 👀 🔾 🚉

新维度 网络拉拉克

P. C. C. C. C. C.

Sav. ....

May W

And the state of t

To de So siera

Miles De Sierre de Company de Com

transport of the party of the p

The Control of the Co

Society of the second of the s

ANCIEN CHEF DE LA SÉCESSION DE LES M. Ojukwu a été battu aux élections sénatoriales Security of the security of th

State of the state

1976). Cut described for the control of the control

Single de Comment of the Comment of

mant jet, or en and and the state of the sta

the Column Partie Comment of the Column of t

déclare le ministre tchadien de l'information

N'Djamena. pas demandé à la France pour l'instant de nous æider à reprendre Faya-Largeau, mais nous le ferons quand nous serons prêts. En s'ex-primant ainsi, lundi 22 août, peu avant l'arrivée à N'Djamena du général Poli, le ministre tchadien de l'information a posé la question à laquelle Paris sera fatalement confronté une fois terminée la «mise en place» des troupes françaises, car il n'a jamais fait l'ombre d'un doute ici que le président Hissène Habré n'acceptera aucune discussion tant que la grande palmeraie du nord tchadien ne sera pas repassée sons contrôle de ses homme

Les autorités tchadiennes auraient peut-être pu s'étonner de l'alhere prise, surtout ces derniers jours, par l'intervention militaire française à leurs côtés. Elles avaient réclamé me converture aérienne pour proté-ger Faya-Largeau au début du mois contre les raids aériens libyens. Paris leur a refusé cet appui, les contraignant à évacuer le 10 août la palmeraie sous un déluge de bombes et d'obus libyens. Depuis cette date, elles ont vu les Français leur envoyer De notre envoyé spécial

des centaines de combattants disposant d'une panoplie complète d'armes pour assurer leur propre sécurité, y compris ces Mirage et ces Jaguar qui ont atterri à N'Djamena dimanche dernier. Pourtant, dans leurs propos, on ne sent pas d'éton-nement et encore moins de circons-

Cette présence militaire francaise, qui prend naturellement l'al-lure de petite garnison légère bien équipée, bien protégée et surtout sa-cile à déplacer, ne semble pas les gêner. Tout d'abord, dit-on dans les milieux officiels tchadiens, parce que l'importance de cette aide nstitue désormais une garantie sur l'avenir ; elle offre également l'assurance d'un approvisionnement en matériel militaire; enfin, elle ne peut avoir qu'un impact économique vorable et non négligeable.

Mais ce serait une illusion de croire que les Tchadiens pourraient renoncer, même temporairement, à reprendre pied dans le Nord. Et sur-tout, dans l'immédiat, à laisser les

M. Mitterrand s'exprimera jeudi dans « le Monde »

C'est par l'intermédiaire d'une interview à notre journal que M. François Mitterrand précisera la position de la France à propos du Tchad. Cet entretien avec le président de la Ré-publique sera publié dans le Monde

Tandis que la pause des activités militaires se poursuit sur le terrain. la Maison Blanche a fait savoir, lundi 22 août dans la soirée, qu'au cune - décision finale - n'avait été prise quant à un éventuel rapatriement aux États-Unis des avions de surveillance électronique AWACS envoyés au Soudan. La chaîne de télévision A.B.C., citant des sources au Pentagone, avait annoncé dans la journée de lundi que ce rapratrie-ment était imminent. Ce rappel, selon A.B.C., serait motivé par l' « irritation » de Washington à l'égard de Paris et par la stabilisation de la situation militaire an Tchad. . Nous consulterions bien sur nos alliés et le Congrès avant de prendre cette mesure », a précisé M. Larry Speakes, porte-parole de la Maison

On apprend, d'autre part, mardi matin 23 août, que M. Christian Nucci, ministre de la coopération, a par le président de la Ré publique d'effectuer une « tournée d'explication - de la politique tchadienne de la France en Afrique de l'Ouest. M. Nucci se rendra au Bénin, au Mali et en Mauritanie.

e Hongliong, Macaca, Cartonia

un numbro acécual d'« Autrement

**- Manhattan-su**r-Asie »

Au Caire, au terme de deux jours de travaux, la commission politique égypto-soudanaise a d'autre part indiqué lundi que les deux pays ont décidé de « coordonner leurs posttions et leurs efforts à l'égard de la situation au Tchad ». Les deux pays, qui déclarent s'inquiéter des tentatives de la Libye en vue de déstabiliser l'ensemble de la région », soutienment l'intervention française qu'ils souhaitent plus im-

L'Algérie, en revanche, a exprimé hundi à travers le quotidien gouver-nemental El-Moudjahid sa préoccupation devant - la nouvelle escalade dans l'intervention française ». Avec l'arrivée d'avions Jaguar et Mirage français à N'Djamena, écrit El-Moudjahid, - tout est maintenant en place pour une évolution dramatique de la situation ». « Au fil des jours, relève le quotidien, et en dépit des déclarations rassurantes, les « quelques dizaines d'instructeurs » se sont transformés en un fort contingent de parachutistes surarmés, en position sur les lignes de combat, tandis qu'un véritable état-major opérationnel était orga-nisé au Tchad par l'armée fran-

L'agence Tass, enfin, se référant à des informations en provenance de N'Djamena, a affirmé lundi que les « troupes d'intervention » au Tchad se préparaient à attaquer les forces de M. Goukouni Oneddel . L'ingé rence militaire impérialiste » s'accroît dans ce pays, poursuit l'agence soviétique qui accuse la France et les États-Unis de suivre « le modèle aventures militaires en chine et en Algérie ..

■ M. Bertrand Delanoë, porteparole du P.S., a loué lundi 22 août, au cours d'une conférence de presse, sagesse » de la position de M. François Mitterrand, qui . implique à la fois la dissuasion et la possibilité d'une solution dans l'intérêt des Tchadiens. Cette fermeté ne signifie pas une position caporaliste de vo-en-guerre a estimé le diri-geant socialiste. Il y a ouverture vers une solution politique et en même temps utilisation de la force pour que la solution politique en soit une. 2-t-il ajouté. .

#### Nigéria

ANCIEN CHEF DE LA SÉCESSION BIAFRAISE

M. Ojukwu a été battu aux élections sénatoriales

Les résultats partiels des élections sénatoriales qui se sont déroulées, samedi 20 août, au Nigéria, laissaient présager, mardi 23 août, une nette victoire du parti national du Nigéria (N.P.N.) du président Shehu Shagari. Ces résultats, selon des sources officielles, font d'ores et déjà apparaître la défaite de M. Emeka Ojukwu (1), ancien chef de la sécession biafraise (1967-1970), qui aurait été battu de plus de 12 000 voix par l'ancien commis-saire d'Etat à la santé, M. Edwin

Les premiers résultats portent sur 70 des 96 sièges qui étaient à pour-voir. Le parti national emporte 41 sièges contre 12 au Parti de l'unité du Nigéria (U.P.N.), princirunte du Nigeria (U.P.N.), principale formation de l'opposition dirigée par le chef Obalemi Awolowo.

Le Parti populaire (P.P.N.) obtiendrait 11 sièges; le Parti de la rédemption (P.R.P.), 5; le Pari populaire (P.R.P.), 5; le Pari populaire (P.R.P.), 5; le Pari populaire de la rédemption (P.R.P.), 6; le Pari populaire de la rédemption (P.R.P.), 5; le Pari populaire de la rédemption (P.R.P.), 6; le Pari populaire (P.R.P.P.), 6; le Pari populaire (P.R.P.P.), 6; le laire du grand Nigéria (G.N.P.P.), 1. Le parti national paraît donc en mesure d'obtenir une majorité des deux tiers au Sénat, majorité qui lui

est nécessaire pour gouverner le pays sans devoir former une coali-

Le Sénat sortant, élu en 1979, comportait 95 sièges, ainsi répartis : N.P.N.: 36 sièges ; U.P.N.: 28 ; P.P.N. 16. le P.R.P. et le G.N.P.P. se partageaient 15 sièges. Ces pre-miers résultats laissent prévoir une répétition de l'élection présidentielle du début du mois où M. Shagari l'a emporté avec plus de quatre millions de voix d'avance sur son principal rival, M. Awolowo. - (A.F.P., A.P.,

(1) M. Emeka Ojukwu, qui est âgé de quarante-neuf ans, est considéré comme le chef de l'ethnie des Ibos (implantée au sud du pays), dont la tenta-tive de sécession, lors de la guerre du Biafra, avait été sévèrement réprimée. Grâcié en mai 1982 par le président Shagari, l'ancien général Ojukwu était susgart, i ancien general Ojukwi etali rentré en juin de la même année au Ni-géria, après douze ans d'exil en Côte-d'Ivoire. A Lagos, comme à Enugu. capitale e de l'ancien Biafra, il avait reçu un accueil iriomphal de la part des Ibos.

Libyens consolider lears positions dans cette région, ce qui serait le cas actuellement. Le ministre tchadien de l'information a d'ailleurs indiqué lundi que son gouvernement - sou-haitait une modification du rôle des troupes françaises ., à savoir que ces dernières « ne se limitent plus à des tâches d'instruction ». « Le dispositif français, a-t-il ajouté, reste insuffisant face au danger que présente la Libye. »

En débarquant du DC-8 du Cotam qui a atterri à N'Djamena lundi en fin d'après-midi, le général Poli s'est bien gardé d'entrer dans le débat. Il s'est contenté de déclarer que, après avoir fait un tour d'horizon et pris les contacts d'usage, il se rendrait « sur le terrain » pour voir ses unités d'« instructeurs » et se rendre compte de quelle façon elles remplissaient leur mission. La for-mule a fait sourire ici. L'instruction des troupes tchadiennes demeure pour l'instant l'une des activités les moins évidentes des quelque mille deux cents parachutistes français qui se trouvent officiellement au

Les ambiguîtés de l'opération Manta » tiennent évidemment au fait que Paris a envisagé plusieurs cas de figure, y compris une éven-tuelle action opérationnelle. Dans un premier temps, N'Djamena se satis-fait amplement de la présence de certe force de dissuasion et d'une rassurante occupation militaire du errain. Mais, faute d'un décrochage libyen, les autorités tchadiennes vont compter sur leurs alliés français pour les aider à reprendre pied dans le Nord. Ce qui les inquiète le plus à ce propos est la menace de l'aviation libyenne. A moins d'un repli soit unilatéral soit négocié des troupes libyennes, les « combattants » du pré-sident Hissène Habré seront prêis peut-être plus rapidement qu'on ne le pense à reprendre l'action. En tout cas, il serait vain en ce moment de leur parler de négociation.

JEAN-CLAUDE POMONTL

#### Maurice

**BATTU DANS SA CIRCONSCRIPTION** 

#### M. Berenger est la première victime des élections remportées par la coalition de M. Jugnauth

Port-Louis. - Le Mouvement nilitant mauricien (M.M.M.) est lécapité, et M. Paul Berenger, son chef historique, battu par 74 voix, est la première victime des élections générales à Maurice, qui ont vu la victoire de l'alliance du premier ministre sortant. M. Aneerood Ingnauth par 41 sièges contre 19.

Lundi soir 22 août, des cortèges motorisés ont parcouru les routes de l'île encore décorées de banderoles pour célébrer la victoire des tricolores sur les mauves. La coalition de trois partis, élue en principe pour cinq ans, a recueilli 51% des voix du demi-million d'électeurs, tandis que le M.M.M. recueillait 44% de suffrages. L'Organisation du peuple rodrigais de Serge Clair a enlevé les deux sièges dans l'île voisine, où le M.M.M. ne se présentait pas.

L'événement marquant est bien sur la défaite personnelle de M. Paul Berenger à Belle-Rose-Quatre-Bornes, à l'issue d'une campagne personnalisée à l'exrême. La coalition gagnante, dont le M.M.M. a prédit qu'elle ne du-rerait pas, est dominée par le Mou-vement socialiste militant (M.S.M.) de M. Jugnauth, qui s'octroie la moitié des sièges à Maurice même (trente) et dont la plupart des ministres sortants ont été réélus. Le M.S.M. a moins de six mois : il est né en avril dernier d'une minorité de dissidents du M.M.M. et du parti socialiste mauricien de Harish Boodhoo. Le parti travailliste de Sir Seewoosagur Rangoolam revient sur la scène politique, dont il avait été totalement balayé lors du scrutin de l'an dernier. Il a obtenu sept sièges, et son vieux leader, né avec le siècle, sera le premier président de la République qui doit être instaurée.

Le parti mauricien socialdémocrate (P.M.S.D.) effectue également un « retour » avec quaCorrespondance

tre députés et son leader charismatique, le « roi créole », Sir Gaetan Duval, dont on connaît les sympathies pro-occidentales, retrouvers le portefeuille des affaires étrangères qu'il a détenu de 1969 à 1973. Ces trois courants, autrefois ad-

ersaires et manquant de cohésion idéologique, sont unis par une vision pragmatique de la situation mauricienne et veulent appliquer un socialisme adapté aux réalités . Cette alliance résisterat-elle mieux à l'épreuve du temps, face aux défis qui se posent, que les coalitions qui l'ont précédée ?

Petite île surpeuplée dans la zone des cyclones, Maurice est es-clave de la monoculture de la canne à sucre et est devenue, selon l'expression de M. Paul Berenger, une colonie du F.M.I. ., dont elle a dû accepter les diktats pour faire face à un endettement massif.

Le taux de chômage y atteint plus de 20 %, et, quel que soit le gouvernement en place, le sort des Mauriciens ne s'annonce pas ra-dieux malgré le slogan de l'alliance : « Le coq a chanté et le soleil s'est levé » (le coq, emblème du P.M.S.D., et le soleil, emblème du M.S.M.).

#### « La lutte continue »

La priorité du gouvernement sera la présentation du budget, qui n'a pas pu être, en juin dernier en raison de la dissolution du Parlement. « La réalité économique se fera vite sentir et prouvera que us avions raison . a déclaré M. Berenger, ministre des finances jusqu'en mars dernier.

L'ancien des barricades de mai 1968, aujourd'hui - recentré - et rocardien, préoccupé de gestion moderne et lucide, a été victime

d'une campagne qui l'a présenté comme un agent du capitalisme et un dictateur en puissance. La majorité hindouc ne lui a sans doute pas pardonné d'avoir supprimé les subventions sur le riz et la farine - les aliments de base - et le sacteur « communalistes » a joué sans doute sur un électorat divisé en hindous, créoles, musulmans et Chinois. Quelques jours avant le scrutin, M. Jugnauth, un avocat hindou de cinquante-trois ans, com-parait son ancien bras droit à • un

M. Berenger appartient en esset à la petite minorité françomauricienne, et le M.M.M., créé pour remplacer la lutte des castes par la lutte de classes, a été victime d'un vote en bloc : les campagnes en majorité hindoues ont voté pour l'alliance, les villes (musul-mans et créoles) pour le M.M.M., mais le P.M.S.D. a mordu sur cet électorat urbain.

Dans un appel, ses militants, dont certains pleuraient, lundi, dans la cour de l'école Rémy-Ollier de Belle-Rose-Quatre-Bornes, Berenger leur a défendu de tirer une - interprétation communaliste - de sa défaite pour éviter tout incident dans cette mosaïque multiraciale et polyglotte. • La lutte continue », 3-1-il dit.

L'avenir de M. Berenger, qui avait fait du M.M.M. le premier parti de Maurice aux élections de 1976, est incertain. Il n'est pas sûr qu'il acceepte un éventuel siège de meilleur perdant. La commis-sion électorale désigne en effet quatre députés supplémentaires, les meilleurs perdants, pour assurer une représentation équitable de toutes les communautés. Quatre autres députés peuvent être nommés au profit des partis les moins représentés en fonction des

FRANÇOISE LAURENT.

#### DIPLOMATIE

#### L'ambassadeur de Washington à Paris : «La stratégie soviétique consiste à terroriser l'Europe »

à terroriser l'Europe en sapant pro-gressivement la volonté de la popu-ments favorables au gel des armes lation de se défendre contre une asante supériorité militaire face à laquelle toute résistance apparaîtrait désespérément futile », écrit M. Evan Galbraith, ambassadeur des États-Unis à Paris, dans un article publié par la Croix (daté du mardi 23 août).

«De nombreuses personnes, aux États-Unis comme en Europe, misent sur le succès des négociations de Genève, qui permettrait le dé-mantèlement des SS-20 soviétiques et rendrait inutile le déploiement prévu de la part de l'alliance atlantique, écrit encore l'ambassadeur. Ce sont là de graves illusions fon-dées sur une dangereuse incompréhension de la stratégie soviétique en

·Si l'U.R.S.S. renforce massive-ment son potentiel militaire, ce n'est pas pour se lancer à la conquête du continent par la guerre, mais pour terroriser l'Europe et l'amener à s'incliner sans coup fèrir. Le dé-ploiement des Pershing-II et des missiles de croisière par l'OTAN constitue le principal obstacle à cette stratégie dans la mesure où il redonnera constance aux Européens en montrant que les Américains sont résolus à défendre leurs al-

- Les Soviétiques tentent d'empécher les déploiements de l'OTAN en menaçant de se livrer à des repré-sailles (...), en proposant de faire des concessions illusoires à Genève.

· Les ministres des affaires étrangères des pays du groupe de Contadora, qui tentent de mettre au point un plan de paix en Amérique centrale, doivent se réunir à Panama 5 septembre, a annoncé lundi 22 août un porte-parole du gouvernement costa-ricain. Cette septième réunion du groupe (Panama, Mexique, Colombie, Venuezuela) était initialement prévue pour le 20 août. Ce report a été décidé pour permettre un échange de vues entre le groupe et le nouveau ministre guaté-malièque des assaires étrangères, M. Fernando Andrade. - (Reuter.)

 La stratégie saviétique consiste et en entretenant en Occident les ornucléaires (...).

> •Il n'y a guère à attendre de l'Union soviétique aux négociations de Genève sur les euromissiles ; il serait naif de croire que les Soviétiques négocieront la disparition des SS-20, les armes mêmes qui sont la clé de toute leur stratégie de domination de l'Europe par vole d'inti-midation. Leur objectif (...) est d'empêcher les déploiements de l'OTAN et non de parvenir à un accord satisfaisant pour les deux par-

> M. Galbraith affirme aussi qu'au cours des neuf dernières années l'U.R.S.S. a produit trois fois plus de chars que l'OTAN, qu'elle fabrique anjourd'hui deux fois plus d'avions, trois fois plus de navires de guerre et sept fois plus de pièces d'artillerie que M. Reagan en demande au Congrès et qu'elle a déployé en trois ans trois fois plus de têtes nucléaires du type MX que n'en prévoit le programme du président américain

• Les euromissiles. M. Brandt, an-

cien chancelier et président du parti

social-démocrate quest-allemand, et

M. Palme, premier ministre suédois, appuient la proposition du premier nistre grec, M. Papandréou de retarder de six mois le déploiement (prévu pour fin 1983) des euromissiles américains (*le Monde* du 20 août). Dans des déclarations à la télévision grecque (M. Palme est arrivé lundi 22 août en visite officielle à Athènes), tous deux estiment que ce délai permettrait de prolonger les négociations américano-soviétiques sur les euromissiles. Les gouverne-ments ouest-allemand, britannique et italien, ont déjà exprimé leur oppositionà la proposition grecque qui était adressée à l'Europe des Dix. D'autre part, le président roumain, M. Ceausescu a demandé à MM. Andropov et Reagan de . tout mettre en œuvre pour empêcher l'implantation de nouveaux missiles à moyenne portée (en Europe) et pour le retrait et la destruction des missiles en place -, a annoncé lundi l'agence roumaine Agerpress.

#### A TRAVERS LE MONDE

#### Canada

• DEMISSION D'UN MINIS-TRE. - M. Roger Simmons, nommé ministre d'Etat aux mines lors du remaniement du gouvernement le 12 août dernier (le Monde daté 14-15 août), a donné sa démission - pour raisons personnelles - lundi 22 août sans donner d'autres explications. Les ministres d'État, au Canada, correspondent aux secrétaires d'État en France. - (Reuter.)

#### **Etats-Unis**

ATTENTAT A NEW-YORK. -Deux bombes ont explosé dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 août dans un dépôt de l'armée. dans le quartier new-yorkais du Bronx, provoquant d'importants dégâts matériels mais ne faisant pas de victime. L'attentat a été revendiqué par le Front uni pour la liberté, un groupe qui demande l'arrêt des activités américaines au Nicaragua et au Salvador. -(A.P.)

#### Guinée-Bissau

TROIS MINISTRES DU GOU-VERNEMENT DE LA GUI-NEE-BISSAU ont été limogés, dimanche 20 août, par décision du chef de l'Etat, le général Joso Bernardo Vieira. MM. Samba Lamine Mane, Manuel Saturnino Da Costa et Flavio Proenca, respectivement ministre des affaires étrangères, des travaux publics et secrétaire d'Etat à la pêche, ont été limogés pour - irrégularités graves dans l'exercice de leurs anciennes fonctions -. -

#### Nigéria

• LES SERVICES D'IMMIGRA-TION DU NIGÉRIA ont arrêté plus de cinq cents étrangers en situation illégale, pour la plupart originaires du Ghana et du Togo, a indiqué, lundi 22 août, l'agence nigériane NAN. Ces immigrés se seraient présentés à la frontière béninoise en se faisant passer pour des Nigérians. L'agence NAN précise que la plupart d'entre eux ont été expulsés dans leur pays d'origine. - (Reuter.)

#### Pérou

• DEUX POLICIERS et leur guide ont été tués à coup de feu, de machette et de pierres, dimanche 21 août, lors d'une embuscade tendue par des guérilleros maoistes de Sentier lumineux, dans la province d'Ayacucho. -(Reuter.)

#### Yougoslavie

 DÉCOUVERTE D'UN CHAR-NIER EN CROATIE. - Des pêcheurs ont découvert sur les rives de la Save, dont les eaux sont très basses cet été, un charnier de viotimes exécutées par les Oustachis durant la guerre. Cette fosse commune est située non loin du camp de la mort de Jasenovac, à 85 kilomètres au sud-est de Zagreb. On estime que 700 000 personnes ont été exécutées à Jasenovac par les Oustachis croates qui avaient formé un gouvernement fantoche sous l'occupation nazie. - (A.P.)

# Le Monde

RÉALISE CHAQUE SEMAINE

#### UNE SÉLECTION HEBDOMADAIRE

spécialement destinée à ses lecteurs résidant à l'étranger

Exemplaire spécimen sur demande.



#### inde

SELON DES RAPPORTS SOUMIS A L'ONU

#### La servitude pour dette frappe au moins cinq millions de personnes

De notre correspondant

somme correspondant à deux ou

trois mois de salaire. Ainsi, avant même son premier jour de travail, le

saisonnier a malgré lui contracté au-

près de son patron une dette dont il

ne peut s'acquitter qu'en travaillant

Pour les volontaires arrivés par

leurs propres moyens, le système est

plus subtil. Des entreprises agricoles s'assurent de la complicité d'em-ployés de chemin de fer qui retirent

aux saisonniers leurs billets en cours de route. A la gare de Ludhiana, où

arrêter pour avoir voyagé sans billet.

offrent de leur prêter de quoi rem-

bourser le prix du voyage. Ainsi commence le cercle vicieux de l'en-

Durant la morte-saison, les saison-

niers sont contraints d'emprunter en-

core à leur employeur. Il en est de même en cas de maladie. Les condi-

tions de travail sont au surplus très

pénibles. Selon le rapport, des en-

fants de neuf ou dix ans enrôlés dans

cette masse de non-rémunérés sont

forcés de · porter des fardeaux qui

briseraient le dos d'un adulte».

Dans la province de l'Ha-

ryana,comme au Pendjab, des ou-

vriers du bâtiment et des briquete-

Ces allégations de la «Société

anti-esclavagiste» sont confirmées

jusque dans les détails par un rap-

port de la commission internationale

de juristes également soumis à la

sous-commission des droits de

ISABELLE VICHNIAC.

l'Homme de l'ONU.

ries subissent un sort semblable.

Des employeurs apparaissent et

sans être rémunéré

Genève. - En dépit d'une loi indienne de 1976 abolissant le travail force, la pratique de la servitude pour dette sévit toujours en Inde, principalement au Pendjab. Pourtant cette loi est rigoureuse et pré-cise. Elle prévoit la libération et la réadaptation du travailleur asservi et l'annulation de ses dettes. Elle sanctionne de fortes amendes et de trois ans de prison au minimum les exploiteurs qui passeraient outre à ces dispositions, mais elle n'est guère appliquée car elle se beurte à l'opposition des possédants qui détiennent le pouvoir économique et politique local. C'est ce qu'affirme le rapport de

1983 que la - Société antiesclavagiste» de Londres vient de présenter à la sous-commission des droits de l'homme de l'ONU chargée « de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités -, réunie à Genève de-puis le 15 août. Ce rapport évalue à servis dans leur propre pays et ajoute que ce chiffre serait inférieur à la réalité car nombre de victimes du travail agricole forcé ne sont pas conscientes de l'exploitation qu'elles subissent et ne font pas connaître

Les exploitations agricoles du Pendiab utilisent surtout des migrants, notamment parce que la main-d'œuvre locale a réussi à se syndiquer. La plupart du temps, des esisonniers sont recrutés narmi les populations tribales du Bihar et de l'Uttar Pradesh par des rabatteurs qui les amènent par trains jusqu'à Ludhiana où ils les «revendent» à de riches exploitants pour une

#### **Pakistan**

#### L'AGITATION ANTI-GOUVER-**NEMENTALE TOURNE A** L'ÉMEUTE DANS LA PRO-VINCE MÉRIDIONALE DU

Islamabad (A.F.P., Reuter). — L'agitation anti-gouvernementale a pris, lundi 22 août, l'ampleur de vé-ritables émeutes dans la province méridionnale du Sind. Une foule, estimée à plus de vingt mille per-sonnes, a défilé dans la ville de Khairpur, à 440 kilomètres au nord de Karachi, malgré le quadrillage mis en place par l'armée. Elle était conduite par un chef religieux local, Pir Taqi Chah, membre du parti po-pulaire pakistanais de l'ancien preier ministre Ali Bhutto. Les manifestants ont incendié des bâtiments administratifs, deux banques, des magasins d'État et le bureau des recettes des impôts.

La foule a été dispersée par la police, mais les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants auraient fait, selon l'opposition, sent morts et plusieurs dizaines de blessés. Des scènes semblables ont eu lieu dans la ville voisine de Ranipur, où, comme à Khairpur, la foule réclamait la levée de loi martiale et criait des slogans hostiles au gouver nement du général Zia-Ul-Haq.

A l'est de Karachi, trois petites villes — Badin, Matli et Mehar — ont été paralysées, lundi, par une grève générale. Une manifestation a galement suivi l'arrestation de trois egalement savor l'arrestation de trois étudiants, à Hyderabad. Selon les autorités de Karachi, plus de cinq cents personnes ont été arrêtées de-puis le début de la campagne de dé-sobéissance civile, le 14 août, dans la province du Sind; mais, selon l'opposition, le nombre de ces arresta-tions dépasse un millier de per-

D'autre part, la police a chargé Quetta, capitale du Baloutchistan. Tous les soirs les autorités fédérales annoucent des condamnations d'opposants à des peines d'un an de prison ferme et de dix à vingt coups de fouet. Les sentences sont prononcées par des tribunaux militaires à l'issue de procédures sommaires (les condamnés ne sont pas assistés de

Le chef de l'État, le général Zia-Ul-Haq, qui a annulé tous ses engagements depuis une semaine, a tenu plusieurs réunions avec les responsa-bles de l'armée dans la station d'altitude de Murree, proche d'Islama-

#### **Afghanistan**

#### L'UN DES REGROUPEMENTS ISLAMIQUES DE RÉSIS-TANTS REJETTE TOUTE INI-TIATIVE DE L'ANCIEN SOU-

L'Unité islamique des combattants afghans - regroupement de sept mouvements fondamentalistes - a rejeté, le samedi 20 août, la suggestion de rassembler les diverses tendances de la résistance autour de l'ancien souverain Zahir Shah. Réunis à Rome, trois groupes mo-dérés avaient décidé de convoquer « le plus rapidement possible » une assemblée constituante de toutes les forces opposées au régime prosovié-tique de Kaboul (le Monde du 19 août) et invité « toutes les fracarrivent chaque nuit jusqu'à deux mille ouvriers agricoles, ils se font tions de la résistance et toutes les provinces d'Afghanistan à se rassembler au sein d'une même organisation », sous l'égide du souverain déchu qu'ils considèrent comme

un facteur d'union ». En réponse à cette initiative, le président de l'Unité islamique à déclaré au Pakistan : « Même si le monde soutenait Zahir Shah, il ne sera pas possible de le ramener en Afghanistan; nous le tuerons des qu'il en foulera le sol. > Les fondamentalistes lui reprochent, notamment, d'avoir favorisé l'influence soviétique lorsqu'il était au pouvoir

Dans un communiqué diffusé le lundi 22 août à Rome, l'ancien souverain a réaffirmé sa volonté de participer - de manière directe - à la résistance afghane, « sans pour autant viser à une restauration monar chique ». Son entourage a précisé qu'il entendait ainsi essentielle-ment donner une voix officielle à la résistance », exclue jusqu'à présent des négociations diplomatiques en vue d'un règlement sous les auspices des Nations unies. - (Reuter, AF.P.)

#### Chine

#### Opération anti-voyous dans les villes

De notre correspondant

grande envergure pour le respect de ∢la loi et l'ordre » est en cours depuis plusieurs iours dans Le but de cette opération poli-

cière, dont la réalité a été confirmée à la fin de la semaine dernière par les autorités de a nettover a la capitale chinoise de plusieurs dizaines de milliers - les chiffres obtenus sont variables - de jeunes « voyous », « loubards » et autres éléments incontrôlés, auxquels est attribuée l'augmentation de l'insécurité dans la ville, dénoncée depuis quelque temps par la presse.

Selon des témoins tant chinois qu'étrangers, les autorités ne paraissent pas lésiner sur les moyens pour mener à bien cette opération. Différentes personnes qui se promenaient ces demiers jours dans des quertiers chinois de la capitale à une heure tardive de la soirée ont rapporté s'être trouvées face à de véritables commandos policiers chargés de contrôler systématiquement des îlots d'habitations.

Opérant parfois, selon un témoignage, sur la base de listes préétablies, les policiers semblent être principalement à la recherche de jeunes en situation administrative irrégulière, ce qui est le cas de nombreux adolescents sans travail après la fin de leurs études secondaires. Sont également visés par cette « chasse au crime » les gangs qui

 Une exposition d'artistes non officiels a été formée prématuré-ment le jeudi 18 août par les autorités municipales de Pékin. Cette exposition, qui s'était ouverte le dimanche précédent et devait durer une semaine, regroupait des œuvres des peintres Ma Desheng et Huang Rhui, figures de proue de l'ancien groupe Xingxing (les Étoiles) – auquel appartenait aussi la jeune ar-

GALERIE DU MESSAGER

L'épopée du courrier aérien et de la «Postale de nuita

LA POSTE ET L'AVIATION

17 juin au 3 septembre

tous les jours sauf dimanches et fériés

MUSÉE DE LA POSTE - 34 bd de Vaugirard - Paris 15e

Pékin. - Une campagne de se livrent de plus en plus fréquemment, la nuit, à des vois et à des attaques à main armée et les ieunes filles souoconnées de se livrer à la prostitution clandes-

> Le sort des personnes arrêtées au cours de ces rafies n'est pas précisé officiellement. Selon des sources diplomatiques, les cas les plus évidents de violation de la loi seraient sanctionnés par l'envoi dans des camps de rééducation par le travail, les autres relevant de l'exil dans des pro-

Le renforcement de la lutte

contre la criminalité en milieu urbein ne paraît pas se limiter à Pékin, Selon l'agence Xinhua, la police de la ville de Tangshan, située dans la province du Hebei, au nord de la capitale, a procédé récemment à l'arrestation de cent cind personnes appartenant à six gangs différents et qui étaient accusées d'avoir « saboté l'ordre social et nui au peuple ». Ces jeunes, selon l'agence, se seraient rendus coupables de ∢ vols sous la menace de couteaux et autres armes offensives et de viols », ainsi que d'un assassinat. Un commentaire du Quotidien du peuple sur cette affaire invitait les autorités à « infliger des punitions sévères et rapides aux criminels dangereux > en ayant recours à la fois à des méthodes « dictatoriales, administratives et éducatives ».

MANUEL LUCBERT.

tiste peintre, Mª Li Shuang, récemment libérée - ainsi que des sculptures de M. Wang Keping. Il semble que les autorités aient été irritées de l'intérêt montré par quelques étrangers pour cette manifestation, dont elles souhaitaient limiter l'accès à un public restreint de spécialistes et d'intellectuels chinois. -

> ■ GALERIE LAMBERT ■ 14, rue Saint-Louis-en-l'Tle (4')

Exposition-vente **TABLEAUX** 

**CHOISIS** de la collection de la galerie

Tél. : 325-14-21

Mme Estrada Kalaw croit aussi

#### **Philippines**

#### L'archipel reste la base la plus sûre des États-Unis en Extrême-Orient

New-York - Bien que l'administration Reagan reste très prudente dans ses commentaires, les réactions à l'assassinat de Benigno Aquino a l'assassant de bengoo Aduno
prennent de l'ampleur aux ÉtatsUnis. Le porte-parole du département d'État a répété, lundi 22 soût,
que le président souhaitait qu'une
enquête très complète soit menée
par le gouvernement de M. Marcos
sur les circonstances dans lesquelles le principal chef de l'opposition avait été tué. Mais aucun enquêteur américain ne sera envoyé aux Philippines. L'ambassade à Manille, a ajouté le porte-parole, est convain-cue qu'ancun garde de sécurité n'a été mêlé au meurtre.

L'escale philippine du président Reagan lors du voyage qu'il doit ef-fectuer en Extrême-Orient en novembre prochain ne paraît pas sé-rieusement remise en question. Un porte-parole de la Maison Blanche contenté d'indiquer qu'elle pourrait être annulée si la situation politique se détériorait à Manille.

L'administration Reagan, qui n'éprouve pas les réticences de M. Carter à l'égard du régime du lippines comme sa base stratégique De notre correspondante

et économique la plus sûre en Extrême-Orient et a promis à Ma-nille 900 milliards de dollars d'aide pour les cinq prochaines années en échange de l'utilisation de bases aériennes et navales de première importance. Sans grande illusion sur l'avenir à long terme du régime Marcos, Washington a décidé de jouer la carte du pragmatisme, comptant, une fois de plus, sur les investissements privés pour consolider un pouvoir qui lui est favorable.

Les membres de l'opposition philippine qui, comme Benigno Aquino, se sont réfugiés aux États-Unis sont très nombreux, et plusieurs manifestations hostiles au président Marcos ont eu lieu lundi, notamment en Californie. Le journal The Philippine News, publié à San-Francisco, avait annoncé dès la semaine dernière, sur la foi d'informations en provenance

de la résistance philippine, qu'un complot pour assassiner M. Aquino avait été organisé par le président Marcos. Son directeur a déclaré que la visite de M. Reagan, en novembre. à Manille serait interprétée

comme une approbation du meurtre

Interrogé par une chaîne de télé-vision, M. Jovito Salonga, ancien sé-nateur philippin exilé aux États-Unis, très proche de M. Aquino, a exprimé pour sa part ses doutes sur les dénégations du président Marcos, faisant valoir que ce n'était pas la première fois que des opposants, même réputés « modérés », étaient réduits au silence.

Mme Charito Planas, qui s'était présentée aux élections sur la même liste que M. Aquino il y a cinq ans, avant de faire quatorze mois de pri-son et de s'exiler aux États-Unis, estime de son côté que, plus que le président philippin, à la santé chancelante, ce sont ses « successeurs » qu'il faut soupçonner, en particulier son épouse et son chef d'État-major. Pour Mme Planas, l'entourage du président Marcos veut, avant tout, continuer à pouvoir compter sur l'aide américaine. Une aide qui ne saurait être remise en question, estime-t-elle, par cet « incident » de

NICOLE BERNHEIM.

#### L'opposition met en cause l'armée au cours d'un long entretien en tête

officiel mis à sa disposition. On

aurait ultérieurement, et sous ses

auspices, promu une réconciliation

Marcos-Aquino qui est équivalu

pour le couple présidentiel à une récupération en bonne et due forme

de l'adversaire numéro un du

régime, le plus populaire et le mieux

placé en cas de vacance du pouvoir

dans une élection démocratique.

Aquino avait refusé, tout en mainte-

nant son intention de rentrer aux

vif ressentiment de ce refus consi-

comme un alfront per

Elle aurait alors mis Aquino en

garde contre les dangers d'un retour

à Manille sans sa toute-puissante protection. On indique aussi, dans

civil de l'aéroport international de

Manille, M. Tabuena - « un

homme du président » - avait été

remplacé temporairement par le

général Olivas, responsable de la sécurité de Manille et proche colla-

borateur du gouverneur de la capi-

tale Mme Imelda Marcos, Cela

dit. Mme Estrada Kalaw tient

M. Marcos pour premier responsa-

ble des derniers événements.

Lorsau'on assume tout le pouvoir.

on doit aussi assumer toutes les res-

ponsabilités, surtout quand on

ousse son épouse à la succession »,

M. Laurel conclut : « Quoi qu'il

en soit, ce régime devra fournir des

réponses à toutes les questions que se pose le peuple philippin. S'il ne

Dans son intervention télévisée de

lundi soir, le président Marcos s'est

efforcé de dissiper l'impression,

apparemment fort répandue dans la

population, que le pouvoir a pure-

ner une fois pour toutes le danger,

Aquino selon une méthode assez

répandue ici, en vertu de la loi du

plus fort et afin de se perpétuer

d'une facon ou d'une autre. « Si le

but avoit été d'éliminer Aquino, ce

n'est pas comme cela qu'il aurait

fallu procéder . a-t-il notamment

déclaré sans entrer dans les détails.

Le président a tout fait pour préser-

ver son épouse des rumeurs qui la

concernent et que le palais ne doit

ent et simplement choisi d'élimi-

le fait pas, ce sera sa fin. »

mêmes milieux, que deux jours avant le retour d'Aquino, le chef

Mme Marcos, affirme-t-on du

(Suite de la première page.)

M. Laurel, qui tenait une conférence de presse dans un jardin du domicile de Benigno Aquino, à quelque mètres de la pièce où est exposé. son corps, s'est longuement interrogé, avec son auditoire, sur les « circonstances mystérieuses » de l'assassinat et sur la responsabilité des forces de sécurité.

\* Aquino, nous a dit M. Laurel. était sous la protection de la sûreté militaire responsable de l'aéroport, lorsqu'il a été mé. Etant donné les allégations concernant une possibl-bilité d'attentat à son retour, allégations répandues par les autorités elles-mêmes et que nous avions prises pour une nouvelles tentative d'intimidation, nous avions เด้อ์ ต้อง กระบาทหลงร การเกอทกห sa protection physique. Ces assurances nous avaient été données deux jours avant son retour. . Le sénateur, ami d'enfance et collègue interrogé sur les e circonstances mystérieuses, invraisemblables - du

« Comment, demande-t-il, l'assassin a-t-il pu s'approcher aussi près au milieu de tant d'hommes en armes sans être arrêté? Comment savait-il l'heure exacte et le lieu précis de l'arrivée de l'avion des China Airlines alors que cela restatt un secret jusqu'au dernier moment?

M. Laurel se montre également fort surpris par la trajectoire de la balle, qui a pénétré dans le cou avant de ressortir dans la joue. · Faut-il croire, demande-t-il, que l'assassin était derrière Aquino alors qu'il descendait l'échelle de coupée encadré par les policiers? » A mots couverts, mais assez clairs, le chef de l'UNIDO laisse entendre que Begnino Aquino a pu être abattu par les policiers qui l'escortaient en bas de l'échelle et toute l'affaire montée par les autorités -

Tout le monde, dans ce jardin, n'a pas la même retenue. Agapito Aquino, frère du défunt, déclare : · Le meurtre s'est déroulé avec une précision toute militaire. (...) On dirait qu'il a été toléré. » Une de ses sœurs, Teresa Ureta, renchérit :
- Qui l'a tué? Mais cela crève les yeux. Jamais je n'aurai pensé qu'il traient aussi loin. Je ne dirai pas qui est responsable, mais c'est évident car il a été assassiné dans l'endroit le mieux gardé dimanche par la police militaire. »

#### Le rôle de Mme Marcos

Eva Estrada Kaiaw, ancien sénateur, plusieurs fois assignée à résidence par le régime Marcos pour ses prises de positions et déclarations, nous disait : « C'est sur, ce meurtre porte le sceau des militaires, mais on ne saura jamais la vérité, seuls quelques hommes et les meurtriers a connaissent. Il est facile de ramasser un pauvre type dans les bas-fonds ou en prison, d'en saire un meurtrier en lui promettant ceci ou cela puis de l'abattre. Les crimes politiques de régime sulvent un scénario-type. Tous les meurtres d'opposants se ressemblent et il n'en manque pas. Les tueurs sont eux-mêmes tués ou ne sont jamais retrouvés, aucun cas n'a jamais été résolu par la justice. Les militaires sont puissants et ils ont de grands moyens. Quand ils veulent empêcher un crime ou découvrir l'identité d'un assassin, ils le peuvent. •

discerner dans toute cette affaire e le style d'Imelda Marcos et des généraux qui la soutiennent plutôt que celui du président ». Elle rappelle qu'en mai dernier à Houston (Texas) Mme Maocos avait tenté.

pas ignorer. Il a affirmé que Mª Marcos et M. Aquino avaient à tête, de convaincre Aquino de ren-trer sans délai à Manille, avec elle, conservé des relations amicales, que sous sa protection et dans l'avion c'est elle qui était intervenue il y a trois ans pour qu'il soit libéré et autorisé à aller se faire opérer aux États-Unis, lui sauvant ainsi la vie. Après avoir démenti toute implication des autorités dans le meurtre, mais en évitant soigneusement d'aborder le terrain des circonstances précises du crime et des graves lacunes et insuffisances des explications officielles, le président a estimé que la victime elle-même qui n'a pas voulu tenir compte d'avertissements officiels réitérés, la compagnie China Airlines (qui l'a transporté de Taipeh à Manille, et côté de l'opposition, avait conçu un dont les droits d'atterrissage ont été suspendus lundi) et enfin la presse étrangère – qui distille son venin - - portent leur part de responsabilités

Le premier argament - - on vous avait prévenu avait déjà été utilisé par le président dès dimanche soir et il avait choqué beaucoup de gens. Une partie de la presse locale brode ce mardi sur ce thème, rendant quasiment Aquino responsable d'avoir joué avec sa vie malgré les avertissements. . Nimoy, earlt The Bulletin, provoqué le destin » d'autres affirment qu'il est mort d'avoir provoqué le régime.

Quant au dernier argument invoqué par le président Marcos, il n'est pas nouveau et tient au fait que la presse étrangère, échappant au contrôle gouvernemental, rapporte des faits et des propos d'opposants qui déplaisent au pouvoir et qui 'améliorent pas son image, surtout aux États-Unis. Cela dit, le président, comme les chefs militaires que l'on a beaucoup vu à la télévision ces à faire « toute la lumière sur cette affaire ». On continue néanmoins à ignorer tout de l'identité de l'assassin présumé, et les soldats et policiers qui se trouvaient sur les lieux du crime ne sont pas accessibles à la presse, ni même, pour le moment, à la justice. Après avoir patangé dans le sang, on nage dans l'ombre. Malgré une demande de la minorité de l'Aassemblée – la majorité s'est abstenue – et malgré les nombreuses requêtes étrangères allant dans le même sens, il ne semble pas non plus être question d'établir une commission d'enquête indépendante. L'affaire reste pour le moment du ressort des militaires. R. P. PARINGAUX.

#### QUE FAIRE APRÈS LE BACCALAURÉAT ?

LE GROUPE ESSEC vous propose d'apprendre un métier ouvrant sur

 Des carrières vivantes et variées Un secteur aux débouchés nombreux

TROIS ANNÉES D'ÉTUDES

**Ecole des Praticiens** du Commerce International Enseignement supérieur privé reconnu par l'État

Vous êtes bachelier ou vous avez entamé des études supérieures. Vous avez de bounes connaissances en langues étrangères. L'EPSCI, créée par le groupe ESSEC, peut vous apporter la formation que vous souhaitez. SESSIONS DE SEPTEMBRE court d'entrée 14 septembre (écrit), 27 septembre (oranz)

Possibilité d'admission en 2 année pour les titulaires de : B.T.S., D.U.T., D.E.U.G. on équivalence en Économie. Gestion on commerce. Session : 14 septembre (écrit) - 26 septembre (oraux).

désire recevoir la documentation de l'EPSCI EPSCI - BP 106 - 96021 CERCY-PONTOISE - CEDEX Téléphone (3) 038-38-00



Voyage au cour du Pacific

Company of the second 

De putre consuperatories Appendicated to place offer 17 performance of the p

CE LA PARE, LAC TOUR TO THE PARE TO THE TO THE PARE TO White the second Mendert Marra ade sale ... Maratt Ette fe militat ter an fo

NICCLE SERVEN t en cause l'armée

in provide to provide district Almotrotispes

Labertage to the Association of the Control of the

de das les annues Istern go na What M mwe pa Lan tree Million 34 is attract

देशका गी⊢ता. .

金幣 经营业证券

stituted a control

main er er i

Camprett ( 1

tant dre a ...

there you ...

A CONTRACT AND THE PERSON BRIEFINGE

MINO Julie.

in the fact ....

Mark ...

Le Bri STREE BEG - - - - M M M M

## **##**## :.

Applicable A. . .

MAN THE SE

THE PARTY IN

CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH

me manye.

Charles ...

de la marca

and pile of the Sale

de la la companie de - : - :

Property of the second second second

tema art in ...

Linterioria.

prêtres, qu'ils out intégrés à leur so-ciété au moins autant qu'ils ont été façomés par eux, les peuples du Pacifique ont pour la plupart obtenu leur indépendance — exception faite des Territoires français du Pacifique (T.F.P.) de Polynésie, Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, des Territoires sous tutelle américaine Adamon (Augan) (T.T.P.I.) en voie d'autodétermina-Marie Marie and American tion, de Pitcairn britannique avec ses soixante habitants, et de l'île de MRI 75 TO THE Stangel today 111 Pâques annexée par le Chili. Trois Marchine Consultation mondes s'y côtoient, Mélanésie à l'ouest, Polynésie au centre et à l'est, PPREATE - LEGIS hate war bl. s. . Micronésie au nord. En dépit des Angel de la constitución distances entre îles ou atolis, une tradition nautique ancienne a permis des contacts fréquents. Marie State Control tions for all 

#### Atolis surpeuplés

(Suite de la première page.)

Mais cette indépendance n'est-elle pas factice, dans des pays qui, comme Tuvalu, n'ont pas dix mille citoyens, tassés sur neuf îles dont la superficie totale, 25,9 kilomètres carrés, est dispersée sur 1,3 millions de kilomètres carrés d'eaux territoriales ? Tuvalu, qui en 1980, a ex-porté 86 000 dollars de coprah pour 3,147 millions d'importations, qui dépend pour une bonne partie de son ravitaillement du cargo mensuel ou d'un petit avion, qui est incapable de protèger ses ressources marines, ou même sa souveraineté contre les chalutiers américains, japonais, tai-wanais ou sud-coréens. Tuvalu qui

de francs, un village, un atoll peut Sous la houlette de pasteurs et de réaliser un micro-projet, élevage, puits ou réservoirs d'eau de pluie, énergic solaire. Un petit chalutier peut fournir tout un pays en poisson frais, un mini-cargo approvisionner un archivel une piete en comit un archipel, une piste en corail broyé relier un atoll au reste du monde. Tandis que des plans plus grandioses - et non souhaités - ris-queraient de détruire un équilibre qui a résisté au temps.

Voyage au cœur du Pacifique du Sud

L'entrée dans le monde moderne coûte cher. L'augmentation du prix du pétrole a pénalisé ces pays isolés. sans ressources. Le goût de la consommation a gâté la santé de beaucoup et obéré l'équilibre commercial : les gens ne préfèrent-ils pas importer du poisson en boîte du Japon plutôt que de consommer le on local, ou avaler des restes de viande de basse qualité conditionnés sous le nom de corned-beef? La dif-fusion à Samoa Américaines de programmes de télévision américains, complets avec leurs annonces publi-citaires, s'étend à une partie de Samoa Occidentales, excitant le désir de posséder des babioles inutiles et

#### L'hostilité au nucléaire

Pago Pago (prononcer Pango-Pango), à Samoa Américaines, est la base de flotilles de pêche au thon qui écument les eaux voisines et dont les prises sont mises en boîte pour être expédiées vers le marché

**OCÉANIE** 

monde anglo-saxon qui les domine

Australie, Nouvelle-Zélande, États-

Unis - trouvent parfois leur poids un pen lourd et ne seraient pas mé-

contents d'une présence française, li-

Paradoxalement, la fin de la tu-

telle française pourrait offrir une

chance à la France de maintenir une

certaine influence dans le Pacifique.

Paris semblait en avoir pris

conscience en organisant, l'an der-nier, une réflexion sur la zone Asie-

Pacifique, puis en poursuivant en di-rection du Pacifique sud. Mais

l'évolution est lente, l'intérêt insuffi-

sant pour une zone dont le potentiel, en richesses comme en problèmes

stratégiques, se conjugue encore au

futur - à un moment pourtant où, de Fidji à Tonga et à Samos, on

commence à regarder vers la C.E.E., dont l'aide est appréciée. L'Allemagne fédérale l'a compris, dont le président visita la région en

1978,et qui a donné un cargo à Tonga, laquelle l'avait d'abord de-mandé à la France. Il faut dire que,

jusqu'en 1914, le drapeau allemand flottait sur Samoa.

SAMOA OCCIDENTALES :

Prochain article:

## **EUROPE**

#### Pologne

## M. Walesa a décommandé une manifestation pour éviter des arrestations

mitée, à condition qu'elle respecte le Varsovie (A.F.P., U.P.I., Reudroit à l'autodétermination de ses ter). - L'épreuve de force entre les autorités et Solidarité s'accentue territoires. En particulier de la Nouvelle-Calédonie, dont l'évolution alors que la situation politique est depuis mai 1981, surtout pendant la présence à Nouméa de M. Christian dans une impasse totale, à l'approche du troisième anniversaire des ac-Nucci, est regardée avec une cercords de Gdansk. taine sympathie..., à condition qu'elle ne se prolonge pas trop long-

A la sortie du travail, le lundi 22 août, M. Lech Walesa a déclaré devant les chantiers navals Lénine de Gdansk: • Nous n'avons pas organisé de manifestation aujourd'hui au monument des victimes de décembre 1970 afin d'éviter que les meilleurs hommes de notre organisation ne soient arrêtés, car il faut la préserver pour des temps plus fa-vorables. » Pendant que le président du syndicat indépendant hors la loi s'entretenait avec la presse étrangère, un millier de personnes l'attendaient au rendez-vous fixé. Elles se sont dispersées dans le calme après avoir chanté des hymnes à la gloire

On ignore ce qui se passe actuellement dans les usines. Le « comité clandestin » de Solidarité aux chantiers navals avaient lancé pour ce mercredi 23 août un appel à la grève perlée si le gouvernement n'entamait pas avant le 22 août de négociations avec Solidarité sous l'arbi-trage de l'Église. M. Walesa a précisé que la grève perlée n'était pas facile à faire. Indiquant qu'il était prêt à poursuivre la lutte pour les idéaux de Solidarité, il a dit que e le mouvement de ralentissement du travail a démarré à partir du 13 août. Aujourd'hui (22 août),

sachiez que l'ouvrier ne peut vivre sans travail. Moi non plus je ne peux pas me passer de travailler ».

Quoi qu'il en soit, les autorités sont préoccupées et s'apprêtent à en-voyer le vendredi 26 août, aux chantiers de Gdansk, le vice-premier mi-nistre, M. Mieczysław Rakowski. · Que je sois invité ou non, je ne dis-cuterai pas avec Rakowski, car il m'a offense ., a dit M. Walesa en apprenant cette nouvelle. Avant l'instauration de l'état de guerre. M. Rakowski avait été chargé des rapports avec Solidarité. Depuis, il s'est exprimé fort sévèrement sur l'ancien président de l'ancien syndical . qui n'a . rien appris . et qui est à ses yeux un . primitif ..

## Arrestation

#### d'un mathématicien

Le congrès international des mathématiciens, qui se tient depuis le 16 août à Varsovie, rassemble plus de 2 400 scientisiques dont 1 300 des pays de l'Est parmi les-quels 800 Polonais et 300 Soviétiques. Chez ces derniers, contrairement à ce qui s'était passé en 1978 au congrès d'Helsinki, les meilleurs spécialistes sont présents. En revanche, les mathématiciens américains ne sont qu'une centaine. Les travaux du congrès se déroulent tout à fait normalement et parmi quelque

nous avons également travaille au 76 conférenciers 15 ont dédié leurs ralenti. Il faut simplement que vous contributions à des confrères polocontributions à des confrères polonais victimes des dispositions de la loi martiale, mentions souvent fort applaudies par l'assistance.

> En marge du congrès, un appel a été signé par 130 scientifiques de l'Occident et du tiers-monde pour prendre la défense d'un des leurs, le mathématicien polonais Grzegorz Cieciura : il a été arrêté le 11 août 1983 à son domicile et incarceré à la prison Rakowiecka. Une instruction été ouverte contre lui pour - calomnies contre la République .. - actions dans une organisation dont les activités sont cachées aux autorités - et pour - incitation à la violation de la loi ». Ces délits sont punis par des peines allant de six mois à huit mois de prison.

Ce mathématicien de vingt-neuf ans s'est distingué comme «enseignant au département de mathématiques appliquées à la physique à l'université de Varsovie où il occupe un poste d'assistant et travaille dans le domaine de l'analyse globale. Cette arrestation jette une ombre sur une réunion scientisique de

Les signataires espèrent que leur appel sera entendu. Ils restent préoccupés par la situation générale qui prévaut dans les universités polonaises et sont particulièrement inquiets du sort de leurs collègues privés notamment du moyen de travailler, tel le mathématicien Gleichgewicht de Wroclaw,

# Carolines EU) PAPOUASIE FIQUE ACI AUSTRALIE HOUVELLE-ZÉLANDE

n'a rien à vendre alors que Nauru voisine, moins peuplée, dispose d'un revenu par tête parmi les plus élevés du monde – ainsi qu'un taux d'al-coolisme et de cholestérol inouis – en exportant son propre sol, formé de phosphate pur.

Tuvalu et Nauuaru sont certes des cas-limites. Mais les archipels-Etats du Pacifique sud, tardivement admis dans le concert des nations et qui souvent, par pauvreté ou modes-tie, boudent les institutions internationales, ont peu de moyens de développer leurs maigres ressources et encore moins de les protéger contre les ambitions extérieures. Sans parler d'une pression démographique dramatique dans des pays enserrés par la mer. ainsi Tarawa, l'atolicapitale de Kiribati (ex-Gilbert), ravagé pendant la guerre du Pacifique, a une densité de population de plus de 2 500 habitants au km2 et, si le taux de natalité se maintient, devrait en avoir plus de 5 000 en 1993 (environ 4 000 à Hongkong). D'où une émigration massive vers des pays plus vastes et plus riches : il y a actuellement plus de Cookiens en Nouvelle-Zélandes que dans les îles Cook!

Pourtant, il ne faudrait pas grandchose pour que les plus importants de ces micro-Etats commencent à se duisent une dépendance encore quasi totale. Avec quelque milliers

américain. Les chalutiers se moquent des frontières internationales on des redevances. Les pays de la région n'ont pas les moyens de faire leur propre police bien que, l'an dernier, la marine de Papouasie-Nouvelle-Guinée ait eu l'audace d'arraisonner un chalutier américain qui pêchait sans autorisation. « Si les navires et avions français qui passent par là, signalaient aux pays qu'ils traversent, les bateaux qui braconnent dans leurs eaux, ils leur rendralent, sans grand effort, un service inestimable », nous disait un coopérant à Tonga.

Car, dans cette partie du monde, la France a un grand retard à rattraper. Déjà coupable aux yeux des protestants d'avoir été catholique, et ceux des anglophones de parler français, elle demeure, avec les États-Unis, la dernière puissance co-loniale et celle qui, avec ses essais nucléaires, pollue l'océan, · notre verger, notre source de vie », disait un Fidjien. Les insulaires n'apprécient pas non plus les tentatives américaines et japonaises pour se débarrasser chez eux de leurs dé-

Certaines expériences françaises d'agriculture tropicale et de développement d'énergies alternatives (utilisation des restes des noix de coco, énergie solaire...), intéressent les pays du Pacifique. Ceux-ci, bien qu'attirés depuis longtemps par le

COMMENT ÊTRE INDÉ-PENDANT QUAND ON **EST TROP PETIT?** 

1

PATRICE DE BEER.





Les "Quatre Livres de la Sagesse" du Maître spirituel de la Chine, en édition monumentale, dans les deux langues, chinoise et française, avec pour la première fois de véritables estampes originales dans les pages de texte.

L'artiste a peint pour chaque double page un tableau différent s'inspirant des trois plantes secrées du Céleste Empire : le bambou, le prunus et le pin. Le premier fleurit tous les cent ans, le second tous les ans et le troisième est toujours vert. Pour décorer cet ouvrage, l'arriste a eu besoin de longs mois de travail dans la lumière et la solitude. Ainsi chaque page a été ornée différemment : 326 illustrations originales dans un seul volume

Confucius, le plus grand Sage de la Chine, tient dans l'histoire de l'humanité une place comparable à celle de Bouddha ou de Mahomet, voire du Christ. Son œuvre nous révèle l'âme éternelle de la Chine, On en retrouve l'empreinte non seulement dans la Chine actuelle, mais aussi dans notre

Voici enfin toute l'œuvre du Maître spirituel de la Chine, réunie en un très riche volume grand in-quarto de 680 pages, véritable œuvre d'art dont les illustrations ont été dessinées directement sur la plaque imprimante et. partant, sont des œuvres originales et non des reproductions.

La fabrication du papier, l'impression, la reliure en peau de mouton, la dorure à l'or pur ont été confiées à mes meilleurs compagnons.

Ce livre est déjà un classique admirable. L'édition, hors commerce, est limitée aux seuls souscripteurs.

#### Garantie de revalorisation

Il vaut mieux avoir neu de livres, mais les chorsir avec gour. Les boaux livres ne peuvent être vendus à vil prix et ent a l'amateur éclaité des stisfactions inepuisables. Je ne publie que des œuvres de qualité, svignées dans les plus petits détails, qui prennent de la valeur chaque année, c'est pourquoi je m'engage à racheter mes ouvrages au même orix et à n'importe quel moment

Lean de Boaros

CADEAU Si vous renvoyez le bulletin de

souscription dans la semaine.

vous recevrez, avec le livre, une estampe originale représentant un paysage. Cette gravure de 14 × 21 cm est une véritable petite œuvre d'art, numérotée et signée par l'artiste. Elle vous restera acquise, quelle que soit votre

Jean de Bonnot

# ent du bureau... Demandez le programme FACIT, en 24 pages et 60 photos, FACIT du groupe ERICSSON, tient pari de vous expliquer simplement comment votre entreprise peut abarler autourd'hui le bureau de demain. Beau programme en perspective. TALOGUE GRATUIT A retourner à FACIT - 308, rue du PI-S.-Allende 92707 Colombes cedex FACIT Entreprise

| BON | 7 |
|-----|---|

à regyoyer à JEAN DE BONNOT fg St-Honoré, 75392 Paris Cédex 08 Envoyez-moi, à l'adresse ci-dessous. le « Livre de la Sagesse» de Confucius, auquel vous joindrez ma gra-

Deux possibilités de palement me sont proposées (mettre une croix dans la case choisie) : une croix aux ut case caoxe;

□ régler à réception, au facteur, la somme de 335,00 P.

+ 28,10 F, de frais de port T.T.C., soit 363,10 F.

□ joindre à ce bon de souscription un chèque de 335,00 F, bénéficie alors des frais de port qui restent à votre charge.

Si je ne suis pas convaincu de la valeur et des soins apportés à la réalisation de cet ouvrage et décide de vous le renvoyer, je seral intégralement remboursé de la somme versée, y compris des frais de part si j'ai règlé à réception.

| -                                    |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Quelle que soit ma de<br>ma gravure. | icisioн, je garderai |
| Nom                                  | •                    |
| Prénons                              |                      |
| Adresse                              |                      |
|                                      |                      |
| Code postal                          |                      |
| Ville                                |                      |
| Signature                            |                      |



vure en cadeau.

LE GROUPE ESSEC

TROIS ASSESS O ETUELS code des Praticiens

erce international

W WHILE !

SALAUREAT?

# **EUROPE**

#### Turquie

#### Le contrôle des candidatures aux élections de novembre par les militaires irrite la classe politique

Le commandement de l'état de siège à Istanbul a ordonné, mardi 23 août, la fermeture, pour une période indéterminée, du plus grand heb-domadaire ture, Nokta. C'est le troisième journal ture dont la publication est suspendue par les militaires depuis le 10 août dernier.

De notre correspondant

Ankara. ~ Après le veto opposé vendredi 19 août par le Conseil national de sécurité à dix-sept personnalités qui sollicitaient l'agré-ment pour devenir membres fondadeurs de deux nouveaux partis politiques (le Monde daté 21-22 août), il est désormais quasi certain que les élections législatives de novembre se disputeront entre trois partis sculement : le Parti de la démocratie nationaliste (centredroit), le Parti de la Mère patrie (droite libérale conservatrice) et le Parti du peuple (centre gauche). L'une des conditions pour se présenter aux élections était en effet de justifier de trente membres fondaienrs agréés par les militaires avant le 24 août.

Le Conseil national de sécurité, qui a récusé quatre cent cinquantequatre personnalités sur les sept cent soixante-dix-neuf qui avaient sollicité l'agrément dispose en outre du pouvoir d'entériner la liste des candidats aux élections. Il pourra donc, jusqu'au 21 septembre, éliminer éventuellement les « indésirables ».

Dans une récente intervention, le général Evren avait insisté sur le fait que « la période de transition vers la démocratie, après les élections » serait • très critique •. Il avait rappelé sa conviction que les systèmes de partis trop nombreux ne débouchent que sur des gouvernements de coalition éphémère. Cela étant, nombreux sont désormais ceux qui pensent que les précautions prises par les militaires sont « excessives » et qui estiment que seul l'électorat est en mesure d'éliminer les - partis inutiles >

M. Erdal Inonu, président du Parti de la sociale-démocratie (Sodep), qui ne pourra participer aux élections, a exprimé des doutes quant à « la transition vers une démocratie viable dans les délais indiqués par les militaires », dans aration remise à la presse samedi 20 août. Il a estimé que le · compromis national » souhaité qu'avec la participation de toutes les formations politiques ayant pu presse turque a été contrainte de passer sous silence cette prise de position. Selon des sources bien

informées, M. Inonu a été entendu, dimanche 21 août, par le procureur militaire, lequel décidera sous peu s'il y a lieu on non d'ouvrir une instruction contre lui.

Le climat politique à Ankara est assez tendu. Deux des cinq principaux journaux turcs. Tercuman (droite) et Milliyet (centre droit), ont été suspendus sine die la semaine dernière par les autorités militaires et une instruction judiciaire a été ouverte contre Ma Ilicak et M. Toker, auteurs des articles

Le 10 août, l'éditorialiste de Tercuman, M™ Ilicak, se référant à Aristote et à John Stuart Mill, hostiles à la tyrannie, écrivait que - seul un Parlement émanant de la volonté nationale et formé au terme d'élections libres et régulières peut constituer le fondement de l'autorité démocratique et celui de la stabilité politique ».

Elle est passible, ainsi que son rédacteur en chef, d'une peine de huit ans de prison pour « atteinte à la personnalité morale du gouvernement ». M. Toker, qui passait récemment encore pour être proche du pouvoir, a stigmatisé dans son article de Milliyet « le scénario du bipartisme », estimant que les militaires n'envisageaient pour l'avenir que « le pouvoir de Sa Majesté et l'opposition de Sa Maiesté ».

Les milieux intellectuels de gauche, affaiblis au cours de ces trois dernières années, ne paraissent pas, quant à eux, vouloir se manifester. Ce sont surtout les personnalités de la droite libérale qui parlent. Ainsi le professeur Aydin Yalcin, anticommuniste connu. a-t-il. dans une interview à l'hebdomadaire Yanki, mis en garde le pouvoir contre le manichéisme. Un chroniqueur du quotidien Cumhuriyet (centre gauche), M. Mumcu, a insisté, de son côté, sur la raison d'être du Sodep si l'on veut éviter qu'un vide politique ne s'installe à gauche.

générale, on estime i Ankara que le ressentiment des exclus » sera un élément dont il faudra tenir compte pendant la période de normalisation.

ARTUN UNSAL.

#### **UNE MANIFESTATION A PARIS**

#### Huit cents personnes réclament le retrait des troupes soviétiques de Tchécoslovaquie

Quelque huit cents personnes ont manifesté, fundi 22 août en fin d'après-midi, devant l'ambassade de Tchécoslovaquie pour réclamer le retrait des troupes soviétiques de ce pays, où elles sont a stationnées temporairement - depuis l'invasion, il v a quinze ans de la Tchécoslovaquie par les armées de cina des navs membres du pacte de Varsovie.

En présence de plusieurs person nalités, notamment MM. Yves Montund, Antoine Spire, dissident du P.C.F., Jacques Huntzinger et Jean Poperen (P.S.), M<sup>e</sup> Michel Blum,

#### Irlande du Nord L'ÉPOUSE D'UN MOUCHARD, ANCIEN MEMBRE DE L'INLA. **EST MENACÉE DE MORT**

Belfast (A.F.P.). - La mère de Harry Kirkpatrick, ancien militant de l'Armée de libération nationale irlandaise (INLA), détenu depuis un an et devenu un informateur de la police, a rendu visite à son fils lundi 22 août pour lui demander de revenir sur ses dépositions contre dix-huit de ses anciens camarades.

L'épouse de M. Kirkpatrick a été enlevée il v a deux mois et demi par l'INLA. L'organisation, qui avait annonce qu'elle exécuterait Mª Kirkpatrick dimanche à minuit si son mari ne s'était pas rétracté, a fait savoir qu'elle différait l'exécu-

Harry Kirkpatrick, impliqué dans plusieurs attentats, dont cinq meutres, est condamné à la détention à vie. S'il revenait sur ses déclarations, il perdrait l'espoir de bénéfivier d'éventuelles remises de peine et risquerait de voir ses conditions de détention se détériorer.

Au cours des derniers mois, les révelations faites par d'anciens militants sont à l'origine de l'arrestation de deux cent trente personnes environ. C'est l'INLA, organisation modeste, qui semble avoir le plus pâti de ces trahisons dans ses propres rangs. Elle y a réoliqué à plus reprises par des enlèvements dans les familles des informateurs.

président de la Ligue internationale des droits de l'homme, et l'historien Emmanuel Le Roy Ladurie, les manifestants ont défilé aux cris de - A bas Husak et Andropov! -, - Vive le combat du peuple tchèque ! -.

Plusieurs comités, dont le Comité de défense des libertés en Tchécoslovaquie - représenté par Mª Lise London et M. Francis Jacob, - la Ligue française des droits de l'homme et le Club des droits socialistes de l'homme, ainsi que le parti communiste internationaliste. Lutte ouvrière et la Ligue communiste révolutionnaire avaient appelé à cette manifestation - pour la liberté et l'indépendance de la Tchécoslova-

Les manifestants réclamaient également la libération des prisonniers d'opinion en Tchécoslovaquie, notamment MM. Rudolf Battek et Ladislav Lis, porte-parole de la Charte 77, et Petr Uhl, animateur du VONS (Comité pour la défense des personnes injustement poursui-

A Prague, le même jour, M= Otta Bednarova et Dana Nemcova, ainsi que MM. Vaclav Havel, Jiri Dienstbier et Vaclav Benda, qui avaient été condamnés avec M. Uhl en mai 1979 pour - subversion - (en fait, pour leurs activités au sein du VONS), ont demandé, dans un ap-pel au président Husak, que M. Uhl (le dernier d'entre eux à être encore incarcéré) soit dispensé des neuf mois de prison qui lui restent à faire.

▲ La F.I.D.H. accuse Cuba et le Vietnam d'avoir conclu avec la Tehécoslovaquie un accord portant sur l'exportation de plusieurs dizaines de milliers de travailleurs en échange de matériel, principalement militaire. Dans un communiqué pus blié à Paris, la Fédération internation nale des droits de l'homme exprime l'intention de demander officiellement à la commission contre l'esclavage et le travail forcé des Nations unies d'ouvrir une enquête sur le sort des Cubains et Vietnamiens qui scraient employés dans des villes de province comme Liberec, Jihlava, Novy-Bor et Trutnov, dans la verre rie, la sidérurgie et le bâtiment

# PROCHE-ORIENT

#### Egypte

## La désadatisation manquée

(Suite de la première page.)

Cependant, la nouvelle loi a été assortie d'une clause restrictive qui stipule que seuls les partis ayant obtenu un minimum de 8 % des voix, dans l'ensemble du pays, pourront sièger à l'Assemblée. Le nouveau Parlement risque donc, encore plus que le l'ancien, d'être une chambre introuvable.

Placés devant le fait accompli, les dirigeants de l'opposition se sont adressés au chef de l'Etat pour lui demander d'intervenir, en sa qualité de président du P.N.D., afin d'annuler une clause qu'ils considèrent comme « scélérate ». Ils n'ont obtenu que de vagues as-surances sur la nécessité d'organiser le scrutin d'une manière - honnete et neutre ». Ces propos rassurants n'ont cependant pas em-pêché le président du Conseil, M. Fouad Mohieddine, qui est en même temps le secrétaire général du parti, de répéter d'une manière qui ne supporte aucune contesta-tion que « le parti qui est incapa-ble de recueillir 8 % des voix ne mérite pas d'être représenté au

#### L'affaire Heykal

Y a-t-il désaccord entre le chef de l'Etat et son président du Conseil? On en doute de plus en plus au sein de l'opposition légale où l'on tente d'épargner malgré tout, dans la mesure du possible, le nouveau rais en évitant de le mettre publiquement en cause. Il n'en reste pas moins que cette affaire a considérablement aggravé la crise de confiance qui caractérisait depuis quelques mois déjà les rap-ports entre le chef de l'Etat et l'opposition. La publication à l'étranger de « L'automne de la colère · (le Monde du 9 juin) de l'ancien confident de Nasser, Mohamed Hassanein Heykal, et les compte-rendus qui en avaient été fait dans la presse de l'opposition, avaient eu le don de mettre en colère le président Moubarak qui avait fait savoir, à cette occasion, qu'il ne voulait plus que l'on mette en cause Sadate et surtout la manière dont la guerre d'Octobre

A plusieurs reprises, le rais, utilisant un langage qui rappelait étrangement celui de l'ancien président assassiné, avait lancé de sévères mises en garde contre les errements e des journalistes. Tout en affirmant qu'il ne restreindrait iamais la . démocratle » et n'interdirait jamais les journaux, il s'en était pris aux intellectuels non conformistes, les accusant de manquer d'objectivité et d'utiliser la dissanation et la déformation de la réalité, soulignant que les Egyptiens étaient en train de mire à leur réputation en déballant dans leurs journaux le linge sale, et qu'il finirait par perdre patience.

La mise en garde ne semble pas avoir été entendue par les trois hebdomadaires de l'opposition laique : El Ahali, du Rassemblement progressiste unioniste, présidé par M. Khaled Mohieddine; El Chaab, publié par le Parti du travail socialiste de M. Ibrahim

petit Parti libéral dirigé par un an-cien partisan de Sadate, M. Mous-tapha Kamel Mourad, passé à l'opposition du vivant même de l'ancien raïs. Les trois hebdomadaires, dont le plus populaire, El Ahali, tire à 170 000 exemplaires, poursuivent depuis lors sans relâche leur campagne contre les sadatistes, montant inlassablement en épingle les scandales dans lesquels sont impliqués les tenants de l'ancien régime. Ils concentrent leurs attaques contre les personnalités connues pour avoir été les plus proches de Sadate, dont le grand brasseur d'affaires. Osman Ahmed Osman, beau-père d'une fille de l'ancien raïs, et qui passe pour être le principal inspirateur du groupe sadatiste, bien qu'il ne détienne aucune fonction officielle au sein du gouvernement.

Choukri, et El Ahrar, organe du

déjà fait savoir qu'ils boycotte-raient en septembre les élections à l'Assemblée consultative (sorte de Sénat) et aux assemblées locales qui se dérouleront en novembre, car ces deux consultations, contrairement aux élections législatives d'avril 1984, auront lieu au scrutin de liste majoritaire qui assure la totalité des sièges au parti qui obtient 51 % des voix. Les dirigeants de l'opposition menacent mainte-nant d'étendre leur boycottage à la consultation d'avril, s'ils ne reçoivent pas des garanties formelles concernant la régularité du scrutin. Ils affirment qu'ils sont capables de franchir le seuil fatidique des 8% si les élections se déroulent sans les « irrégularités » et « fraudes » qui ont entâché presque toutes les consultations populaires sous le régime de Sadate.

Les partis de l'opposition ont

A cet effet, ils exigent avant tout la révision des listes électorales qui n'ont pratiquement pas changé depuis près de trente ans, · afin que les morts ne ouissent plus voter et que toutes les personnes en age de le faire soient à même de participer au scrutin ». Ils demandent en outre que les électeurs soient obligés d'exhiber leur carte d'identité lors du vote et signer devant leur nom sur la liste. Ils souhaitent en plus que l'ensemcontrôlées par des juges ou hommes de loi, réputés en Egypte pour leur intégrité et indépenance, et non, comme cela a toujours été le cas, par de petits fonctionnaires qui obéissent aux ordres de leurs supérieurs. Enfin, ils demandent la levée des lois d'exception qui interdisent les rassemblements électoraux en dehors des locaux généralement exigus des pe-

#### Bourrage d'urnes

Les élections partielles qui se sont déroulées en 1982 et tout récemment encore, out prouvé, affirment les opposants, que le P.N.D. ne recule devant aucun moyen pour assurer le succès de ses candidas, y compris les agressions contre les candidats de l'opposition menées par des « bandes organi-

#### Les nationalistes wafdistes tentent pour la seconde fois de reconstituer leur parti

Correspondance

Le Caire. - Le néo-Wafd, résurgence de l'ancien grand parti nationaliste d'avant la révolution de 1952, a annoncé dimanche 21 août. la reprise de ses activités politiques, qui étaient complètement suspeudues depuis le 2 juin 1978.

Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion du conseil supéricur du parti, M. Noman Gomaa, secrétaire général adjoint, a affirmé qu'e étant donné que la plupart des Wajd à geler ses activités ont disparu depuis l'accession au pouvoir du président Moubarak, le parti a décidé de revenir sur la scène politi-

Après avoir hésité de longs mois, le néo-Wafd a donc décidé de se jeter à l'eau. La nouvelle, si elle n'a pas vraiment surpris les milieux politiques égyptiens, n'en laisse pas moins nombre de questions sans réponse, la moindre n'étant pas celle de la position du gouvernement à

l'égard du néo-Wafd. En effet, le président Moubarak et son parti national démocrate se sont abstenus jusqu'à présent de tout commentaire sur la question. La scule rencontre ayant cu licu entre M. Moubarak et M. Fouad Scrageddine, ancien ministre sous la monar-chie et chef du néo-Wafd, remonte novembre 1981, quand le président le reçut avec trente autres personnalités politiques arrêtées sur ordre de Sadate en septembre 1981.

Autre question encore sans réponse : le néo-Wafd avait-il le droit de se reconstituer? Ce parti, qui rassemblait près d'un million d'adhérents quelques mois après sa reconstitution durant l'été 1977, s'était en effet sabordé l'année suivante en signe de protestation contre l'adoption par plébiscite (98,2 % de oui) d'une loi interdisant toute « activité publique à quiconque a cor-rompu la vie politique avant la révolution de 1952 ». Cela équivalait à décapiter le parti, dont le chef et soixante-cinq autres membres importants étaient concernés par ce

Cette loi est toujours en vigueur, mais les responsables du néo-Wafd soulignent toutefois que le haut tribunal administratif examine actuellement un procès intenté par M. Serageddine pour obtenir l'annulation de la loi sur les partis.

On note enfin, que le « Pacha » (surnom de M. Serageddine) se trouvait à Alexandrie lors de la réunion du conseil supérieur du néo-Wafd, qui s'est cependant tenue dimanche 21 août dans sa demeure à Garden-City, au Caire. Pour éviter de tomber sous le coup de la loi, le vieux dirigeant nationaliste conduira-t-il son parti par personnes interposées? Le principal intéressé pourrait y répondre lui-même mardi 23 août, à l'occasion de la réunion waldiste commémorant les chefs historiques du mouvement, Saad Zaghloul et Mustapha Nahhas.

ce dans le but de faire régner un climat de terreur politique de facon à empêcher les citoyens à soutenir les représentants de l'opposition, surtout en province. Dans de nombreux cas, les représentants des candidats contestataires ont été empêchés de pénétrer dans les bureaux de vote, ce qui a facilité le bourrage des urnes en faveur des candidats du pouvoir, une pratique courante en Egypte.

« Nous ne faisons pas face uni-quement au P.N.D., mais à l'ensemble de l'appareil gouvernemen-tal », affirment les dirigeants de l'opposition, qui relèvent que le chef du gouvernement, M. Fouad Mohieddine, proclame à qui veut l'entendre que « le P.N.B. n'est pas le parti de la majorité, mais celui de l'ensemble de la population ». On soupçonne donc le régime de vouloir, au mépris de la Constitution, qui prévoit le pluralisme des partis, monopoliser le pouvoir et isoler politiquement les partis non officiels grâce à l'arsenal des mesures d'exception héritées de Nasser et de Sadate, et qui demeurent toujours en vigueur en vertu de la loi d'urgence d'octobre 1981, re-nouvelée en 1982 et qui sera vrai-semblablement reconduite début octobre pour une nouvelle période

La nouvelle loi électorale est jusée anticonstitutionnelle, car elle écarte la candidature des personna-lités indépendantes, violant ainsi l'une des stipulations essentielles de la Constitution, qui reconnaît clairement à tous les citoyens des droits éganx devant la loi. Un autre moyen utilisé par le pouvoir pour réduire l'importance de l'opposition est le refus systématique

constitution de nouveaux partis. Le P.N.D. et les trois formations politiques actuellement antorisées ne représentent pas, loin de là, l'en-semble des courants politiques de la société égyptienne. C'est ainsi que l'on ne sait pas encore si le Wafd, qui exprime les idées du libéralisme politique en vigueur dans le pays avant la révolution de 1952 et qui vient de décider de se reconstituer (voir ci-dessous la correspondance du Caire), sera légalement autorisé par le pouvoir. De même, tous les nassériens ne se reconnaissent pas dans le Rassemble-ment de M. Khaleb Mohieddine, et certains de leurs représentants ont à différentes reprises essayé, sans succès, de se constituer en parti nassérien indépendant. Qui plus est, toutes les demandes des mouvements islamiques « modérés » de créer leurs propres partis ont été rejetés, privant ainsi le vaste conrant musulman qui existe actuelle-ment dans la société égyptienne de s'exprimer dans un cadre légal et

constitutionnel.

des autorités de permettre la

Certes, il existe dans les milieux officiels gouvernementaux, et même à l'intérieur du parti au pouvoir, des voix isolées pour mettre en garde les autorités contre le danger de voir les « exclus » s'orienter vers l'action clandestine et illégale. Mais il semble que les responsables du P.N.D. et du gouvernement aieut la mémoire courte. Ils sont plus que jamais décidés à maintenir et à renforcer leur emprise sur tous les rouages de l'Etat, même si le président Moubarak affirme souvent le contraire dans ses

JEAN GUEYRAS.

# **AMÉRIQUES**

**TÉMOIGNAGE** 

#### Jamaïque

#### L'assassinat de Michael Smith

Un poète en lutte

L'écrivain Jean-Jacques Lebel nous a fait parvenir son témoiguage sur Michael Smith, le poète ismaïgnain assassiné le 17 août à Kingston (le Monde du 23 aoêt).

Il est bien connu que les phetros noirs de la Jamaïque ont donné naissance à la musique reggae, mais on commence sculement en Europe et aux Etats-Unis à prêter oreille à la littérature orale qui coule de même source. Cette forme de littérature, à la fois populaire, inventive, rebelle et anti-académique, s'appelle en anglais « dub poetry ». Poésie en lutte contre la misère et tous les esclavages. Poésie d'amour. comme le blues. Poésie rythmée par la langue créole, avec ou sans accompagnement musical. Poésie directe, dite par l'auteur face à des auditoires dansants, nombreux, passionnés, qui reconnaissent à certains porte-parole une immémoriale et subversive fonction prophétique.

Michael Smith était de ceux-là. Il a été battu et lapidé à mort, en pleine rue de la capitale jamarquaine, le 17 août, par des « gorilles » devant le siège du Jamaican Labour Party. Il s'agit bel et bien d'un assassinat politique. La veille de ce crime maquillé en fait divers, Michael Smith avait pris la parole à Kingston, dans un meeting où il avait interpellé un membre du gouvernement d'Edward Seaga.

La société jamaïquaine a sombré dans une telle violence que la dernière bataille électorale a fait des centaines de morts. La musique et le chant tiennent lieu de médias aux populations des ghettos, exclues de tout pouvoir politique. L'activité poétique constitue là-bas la dissidence la plus radicale envers et contre toutes les oppressions économiques, raciales, culturelles ou policières. Le meurtre de ce grand poète est une tragédie qui prouve une fois de plus que, sous bon nombre de régimes pseudodémocratiques, le sempiternel dialogue de sourds entre intellectuels et gérants du pouvoir d'états ne s'exprime pas à coups d'articles de presse ni même d'internements psychiatriques, mais par la pure et simple élimination physi-

Michael Smith était venu en Europe en 1982. Il avait enregistré à Londres son unique album, dont le titre, traduit en français, est Je peux pas croire. Ce disque fut produit par Linton Kwesi Johnson pour la marque Island, distribuée ici par Phonogram. A Paris, il fut la révélation de la manifestation internationale de poésie « Guerre à la guerre », qui célébra à l'UNESCO la Journée des droits de l'homme. L'édition d'un disque collectif où il figurera aux côtés de Ginsberg, Ferlinghetti, Darwish, Voznessenski, est prévue par l'UNESCO. Michael Smith n'eut même pas le temps de publier un recueil de poèmes. Cette publication posthume s'impose.

JEAN-JACQUES LEBEL.

#### **Etats-Unis**

#### LES RÉPUBLICAINS RÉSIDANT EN FRANCE **NE-VIVENT PAS** UN « CAUCHEMAR »

Les membres de la section française de Republicans Abroad (républicains de l'étranger) se sont démarqués lundi 22 soût des propos tenus sur la France par M. Robert Perkins, trésorier de la commission sénatoriale du parti républicain des Étata-Unis, dans une lettre circulaire l'e Monde du 23 aoûti, Les membres de Republicans Abroad-France « ne pensent pas que vivre en France c'est vivre un cauchemar. Nous ne partageons pas les expressions sur la situation actuelle en France contenues dans une lettre de M. Bob Perkins », déclare cette association dans une mise au point.

Dans une lettre destinée à près de 300 000 éventuels bailleurs de fonds en prévision des élections sénatoriales américaines de 1984, le responsable républicain estimait que la France est dans un état de « faillite totale », que l'atmosphère y est e menacante et explosive >, ∢ l'air chargé de fureur », qu'y vivre est devenu un véritable « cauchemar » et qu'il est « presque aussi difficile de sortir de 🕫 pays a que de quitter l'Union soLe Monde

mit 6. Transpartie & 40 mer

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN CO

garal mir giat, grufenben

Sales and Sales and La

was at the first of figures and the same and the same at the same

Control of the Property of the Park

Marie Co. T. Land . I spelling ? 4

the state of appending

the second of the second section is

2 TO 10 TO 1

Beauti fran 2040

200

# Le défi

The profession of the professi The same of the sa Carl Carl - 1 - 1 - 1 - 1 - market (22.1 4m)

Le Sparagent

to be proceed to beginning

Deux millions six cent mille

From the Colombia (1982) with the first of the Colombia Marine State of the Community of the Com

ADAMA MARKATAN MARKAT

Street of the second se The second secon Print, and a second second

Statement of the control of the cont

Series and the series of the s 

2 - 12 A The state of the s

The second secon 

State of the state

Colored Services Section 2 and the section of the sec des ande

COPIES COULEURS PROFESSIONNELLES
SUrfilm ou sur papier photo liford ( 12 th 1907)
ETRAVE 38. AV. DAUMESNIL PARIS 17. Apprenez l'arabe per la radio The second control of the second control of

Commence of action of the commence of the comm BROSTELLING TO SOLD STREET SELLEN SELLEN STREET SELLEN SEL

8 P. 325 - 14 Care

M.S. Francis Control of the Principle of the State of the The provide state of the party of the province of the party of the par

tion maghrébine, aujourd'hui, représente cependant un défi à la société française. La souplesse de la définition de l'immigré que nous avons proposée est importante pour la réflexion sur la communauté maghrébine. Elle invite à réunir en un même groupe les travailleurs maghrébins et leur fa-mille, ainsi que les jeunes de la « deuxième génération », qui ont souvent la nationalité française et ne sont pas recensés officiellement dans les statistiques concernant cette communauté. Enfin, il existe aussi

inconfortable, caractéristique de l'immigré en France, tant que ses différences culturelles quotidiennes a'ont pas trouvé droit de cité.

#### Le traumatisme de la guerre d'Algérie

Il est certain que la différence religieuse joue un rôle important dans un pays aussi marqué par le christia-nisme que le nôtre (?). Elle induit des comportements spécifiques dans les circonstances fondamentales que sont le mariage, la mort, la nais-sance. A cet égard, la différence de statut entre la femme moderne, soidisant émancipée, et la femme musulmane produit des effets explosifs.

Mais les réactions xénophobes de rejet ont aussi une cause historique.
La guerre d'Algérie a provoqué un traumatisme profond dans la psychologie collective des Français, de Algériens et, par contre-coup, de tous les Maghrébins, L'Algérie a été rattachée à la France avant la Savoie; l'histoire commune aux Fran-çais et aux Algériens sut longue, même si elle fut une suite de scanda-

évaluer à 400 000 le nombre

des jeunes Français d'origine maghrébine. Cela permet un pre-

rébins de nationalité algérienne,

gine maghrébine, anciens supplé-tifs de l'armée française en Algé-

bins de nationalité française.

- 500 000 Français d'ori-

- 400 000 jeunes Maghré-

Le total minimum ainsi obtenu

est de 2 400 000 personnes de culture maghrébine en France au

1º janvier 1980. Chaque année,

selon le rapport Marangé,

115 000 nouveaux enfants vien-

nent gonfler les effectifs de cette

population. Parmi eux, on peut

considérer que les deux tiers

sont d'origine maghrébine, soit

par l'effet du regroupement des

familles qui les concerne majori-

tairement, soit parce que

l'implantation des familles magh-

rébines en France est plus stable

Ainsi, sans compter les clandes-

tins et en se bornant à prendre

les estimations minimales, les

personnes de culture maghrébine

seraient actuellement environ

2 600 000, formant la plus forte

vague d'immigration que la

tunisienne et marocaine ;

rie et leurs familles :

Plus de 1 500 000 Magh-

par MICHEL TIBON-CORNILLOT (\*)

nouvelée qu'introduit leur présence dans le jeu subtil entre l'Etat et la société civile, ils remettent en question l'un des consensus fondamentaux sur lesquels la société française s'est constituée entre l'exigence unificatrice et l'activité silencieuse par laquelle chaque groupe maintient ses traditions.

C'est sans doute dans ce contexte de perturbation sociale qu'il faut comprendre la convergence ente les questions que pose l'immigration maghrébine et celles liées à la tentative de prise en compte d'une citoyenneté culturelle. Il semble en effet qu'il faille admettre une prise en compte plus explicite des différences culturelles par l'Etat. La question n'est pas simple, car cha-que fois que l'on abandonne aux pouvoirs publics une nouvelle zone d'intervention, le tissu social s'en trouve relâché.

#### Fonction démographique

Les réactions xénophobes existent; elles ont pris suffisamment d'importance pour que l'on assiste de nouveau à des « ratonnades » de sinistre mémoire. Les meurtres racistes impunis ont aussi augmenté, ainsi que les incendies criminels dans les foyers, dans les cités de transit. Par réaction, les jeunes d'origine maghrébine, de nationalité française, auxquels on refuse des droits élémentaires attachés à cette citoyenneté et qui doivent supporter

le racisme ambiant, n'ont plus la patience ni l'expérience qui ont permis à leurs parents de résister si longtemps à cette composante sordide de la psychologie collective de nombreux Français. Ils ont donc tendance à s'armer, à s'organiser, pour les meilleurs, et pour les plus faibles, à se lancer dans la petite délinquance ou dans la drogue. Une telle pression exercée par une

partie de la population sur un groupe d'immigrés est inadmissible en premier lieu, pour des raisons d'intérêt immédiat. L'immigration maghrebine contribue fortement à redresser et à corriger le vieillissement de la population française. Le rapport Marangé (2) a raison de dire : • Il semble souhaitable et équitable que la société porte la plus grande attention à l'insertion des éléments, étrangers en l'occurrence, qui ont un effet correcteur sur le dessin de la pyramide des âges, actuelle et future. • Est-il besoin de rappeler le rôle économique positif que jouent les membres de cette communauté en France, et que, par exemple, le solde des cotisations payées par les travailleurs maghrébins et des prestations qui leur sont versées par la Sécurité sociale est au bénéfice de cette der-

La population française, dans sa diversité, a fait la preuve de sa capa-cité d'intégration mais elle l'a exercée jusque-là à l'égard de popula-

Pour le centenaire de Darwin

tions dont les écarts culturels étaient moins marqués. Il semble qu'elle soit affrontée à un nouveau défi. qu'elle assume mal, aux différents niveaux de ses activités économiques, associatives, culturelles, bref de tout ce qui la constitue en société civile. L'intervention de l'État apparait sans doute souhaitable, encore faut-il bien voir ce que cette intervention signifie. Elle peut se faire, en effet, dans deux directions différentes : l'une consiste à saire appliquer avec rigueur la loi de la République. Il est, certes, intolérable que des discriminations pulssent se maintenir dans l'application de la

L'autre suppose un abandon du rôle classique de l'État et de ses institutions à propos du maintien et du respect de la citoyenneté française conçue dans son universalité abs traite. Dans ce cadre, il s'agirait de redistribuer et de réorganiser l'espace classique de ce « mixte contra-dictoire » que l'on a déjà décrit, dans lequel l'Etat se spécialisait dans la préservation et la propaga-tion de la citoyenneté une et indivise, et la société civile, dans le maintien muet et pratique des diver-sités culturelles. Cette redistribution supposerait, par exemple, un élargissement du concept de citoyenneté défini et défendu par les institutions de la République, capable de préserver les diversités culturelles

La première direction - le respect de l'égalité devant la loi - n'est tenable que si les différences réelles

de traitement des citoyens dans leurs droits et devoirs ne dépassent pas un certain seuil. Si elles deviennent régulières et importantes, il est évident que le maintien de la légalité par l'Etat devient impossible. On risque alors de créer une situation proche de celle des Noirs américains.

L'immigration maghrébine oblige la société française à se reposer des questions essentielles. Elle doit le faire sur fond de crise économique. d'affrontements politiques. Sans doute y a-t-îl là des problèmes dont la convergence n'est pas fortuite. De la même manière que l'industrie française s'affronte aux défis de la concurrence et doit, sous peine de disparaître, se moderniser, changer sa mentalité, de même le système social en France doit faire un nouvel effort d'ouverture et de souplesse pour intégrer ces 2,5 millions de per-sonnes d'origine maghrébine. Il s'agit là d'un enjeu qui ne permet qu'une seule réponse : reussir. Echouer signifierait le déshonneur pour le pays, car il n'est pas non plus impossible que des affrontements terribles et sangiants puissent avoir lieu, réveillant les vieux démons que cache le peuple français en son sein.

(1) Il y <u>a</u> à peu près 3 500 000 musulmans en France, ce qui fait de l'islam la deuxième religion en France, après le

(2) James Marangé et André Lebon, l'Insertion des jeunes d'origine étran-gère dans la société française, la Documation française, p. 26.

(\*) Chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales.

# **AMÉRIQUES**

onquée

TENOICNAGE

Jemeique.

L'accessinet de Michael Smit Un poète er ...!

Marie de l'actore se par l'agrice de ALC: 44 44 the artist to be bedfie ... M appears to marries of taken or. The State of the Contract of t the marginal artifact, a rate the second man mana Palan the fire fant familier im.s. . CONTRACTOR CONTRACTOR SALES Married No. 1967-1965 ANGLE PARTY SALVER --A Principal and April 18 Comment

I a the burn of highest a deal A SEC 18 THE PROPERTY OF THE

les familles de ceux que l'on appe-lait, pendant la guerre d'Algérie, les harkis. Un recensement correct de l'unmigration maghrébine doit nécessairement tenir compte de tous ces segments de populations, en rap-

### Deux millions six cent mille

Les chiffres officiels pour le 1º janvier 1983 font état de Algériens, Marocains, 805 355 492 669 212 909 Tunisiens, soit 1 510 933 Maghrébins, sans compter les clandestins. A cè nombre, il faut joindre à peu près 500 000 personnes d'origine maghrébine correspondant aux anciens supplétifs, harkis et Maghrébins de la guerre d'Algérie et leur famille (estimations de la délégation nationale de l'action sociale éducative et

culturelle au secrétariat aux rapa-Il faut y ajouter les jeunes et les enfants nés en France, automatiquement français, ainsi que tous ceux ayant, pour une raison ou pour une autre, la nationalité française. Pour évaluer leur nombre, très difficile à établir, on peut utiliser le rapport de M. James Marangé, « L'insertion des jeunes d'origine étrangère dans la société française ». Celuici, après avoir proposé le nombre de 1 584 000 enfants et jeunes étrangers - au 1" janvier 1980 - tente d'estimer le nombre d'enfants et de jeunes d' € origine étrangère » mais ayant la nationalité française. Il considère comme exacte l'estimation de 700 000. Compte tenu des différents recoupements, on peut

leurs maghrébins peuvent être considérés comme des immigrés, même si leur discours majoritaire est celui du retour au pays. La durée moyenne de séjour d'un Maghrébin venu en France pour travailler est en effet, à l'heure actuelle, de quinze ans.

Les immigrés d'origine maghrébine se caractérisent par leur relative cohérence culturelle. Plus de la moitié d'entre eux sont berbérophones, les autres sont arabophones, mais ils parlent en même temps tous le français. Ces distinctions linguistiques valent surtout pour la part de cette immigration d'origine étrangère ; les autres, les jeunes essentiellement, scolarisés en France, s'assimilent largement par leur vocabulaire et leur comportement aux jeunes Français. L'immense majorité de ces immigrés est par ailleurs, de façon plus ou moins proche ou lointaine, de confession musulmane. Ils se réfèrent par ce biais. mais aussi par la pression culturelle du milieu, à des valeurs familiales, claniques, très spécifiques et différentes du milieu ambiant. Cette cohérence culturelle est en même temps vécue comme un écart important qui place la vague d'immigration maghrébine dans cette situation

France ait connue depuis longtemps. - M. T.-C. pelant au préalable que les travail- leuses erreurs de la part de l'administration coloniale et des Européens d'Algérie. Il n'est pas possible d'ignorer ce destin commun et dou-

loureux qui explique l'importance actuelle de la vague d'immigration

Cette immigration est au carrefour de nombreuses questions fondamentales pour la société française. Celle-ci se trouve face à un nombre très important d'immigrés qui présentent, par rapport aux autres vagues d'immigration - les Polonais. les Italiens, les Portugais - un écart culturel plus marqué. A cause de leur haut degré de formalisme, les institutions de l'Etat français peuvent intégrer cette communauté plus hétérogène que les autres. Il n'est pas sur, en revanche, que la société civile en soit capable. En ce sens, la vague d'immigrés maghrébins contribue à déstabiliser le - mixte contradictoire », Etat unitairesociété civile pluriculturelle, dont on a décrit plus haut les contours. Mais comme ce « mixte contradictoire » est en même temps la matrice qui ser, bien involontairement, un nouveau statut de l'immigration. De proche en proche, par la tension re-

# 1882

#### 1982 "M. Darwin, est-ce par votre grand-mère ou vo-

tre grand-père que vous descendez d'un singe ?'' Le vendredi 29 juin 1860 plus : de 700 savants sont réunis dans la grande salle de l'Université d'Oxford. Ils attendent « un cer-. tain M. Darwin qui, tout en ayant des diplômes scientifiques régu-

Charles Darwin vient de publier l'Origine des Espèces, ouvrage dans lequel il affirme que toutes les espèces animales sont issues de quatre ou cinq formes vivantes primitives, ayant un seul et unique prototype. L'homme se-

#### L'homme tranquille par qui



liers, ose tirer un trait sur toutes les théories établies par les sciences anthropologiques ».

rait l'aboutissement de cette sélection naturelle.

#### le scandale arrive.

Darwin a accumulé les preuves : les fossiles témoignent de l'évolution et les vivants aussi. Il démontre que la main de l'homme, le pied du cheval ou l'aile de la chauve-souris sont bâtis sur le même modèle et renferanimal mi-reptile, mi-oiseau qui vivart il y a 200 millions d'an-

# le livre scientifique le plus scandaleux :

# l'Origine des Espèces de Charles Darwin

Jean de Bonnot publie en édition d'art

comporte deux oreillettes et deux et minutieux travail des compaventricules, tout comme le pre-mier mammifère d'il y a 200 mil-Le monde actuel voudrait consi-

de notre immémorial passé.

# 20 états des U.S.A.

La salle se déchaine contre Garantie totale Darwin, mais il reste impassible et continue son exposé avec rigueur, donnant des exemples irréfutables. En quelques phrases il a balavé toutes les théories scientifiques, toutes les philosophies et tous les dogmes relinieux.

Après plus d'un siècle, cette révolution n'est pas tout à fait apaisée et si la science a dû accepter ses théories, toutes les religions s'y sont opposées: I Bible, le Coran, le Talmud et tous gieux. Darwin est encore interdit dans les écoles de plus de vingt de Galilée ou d'Einstein.

gnifiques volumes d'art, reliés en plein cuir violet crépuscule.

ment les mêmes os. Il arrive à tion dans le développement de La tranche supérieure, ainsi que car l'or véritable et le cuir embel-des précisions troublantes : l'oie l'embryon humain que chez un la reliure sont à l'or véritable 22 lissent avec le temps. C'est pourpossède 24 vertèbres embryon- minuscule animal marin vivant il carats. Tranchefiles et signet as- quoi je m'engage à racheter mes naires exactement comme la y a plus de 500 millions d'années. sortis. Les coins du livre sont pliés ouvrages pour le même prix et queue de l'archaeopteryx, cet Chez l'homme adulte, le cœur soigneusement à la main : long à n'importe quel moment.

> lions d'années. Etonnant vestige de notre immémorial passé.
>
> de notre immémorial passé. Hué, ridiculisé, interdit encore dans les écoles de longévité d'antan.

Il vaut mieux avoir peu de livres, mais les choisir avec goût. Les beaux livres donnent à l'amateur éclairé des satisfactions inépuisables. Je ne publie que des œuvres de qualité, soignées dans les plus petits détails, qui prennent de la valeur chaque année,

Tear de Bourst CADEAU Les souscripteurs qui renverront leur bulletin dans la semaine, recevront une estampe originale

représentant un paysage.

Cette gravure de 14x2/ cm est une véniable petite œuvre d'art numérotée et signée par l'artiste. Elle leur restera acquise quelle que soit leur décision. Jean de Bonnot

## Prêtez-moi ce livre S.V.P

à envoyer à JEAN de BONNOT 7, Faubourg Saint-Honoré, 75392 Paris Cedex 08 les autres enseignements reli- i volume de « l'Origine des Espèces » de Charles Darwin, auquel vous gieux. Darwin est encore interdit i volume de « l'Origine des Espèces » de Charles Darwin, auquel vous

États des U.S.A. Mais l'évidence ¡ Si ce premier volume ne me convient pas, je vous le renverrai dans est là : son génie ne peut être ; son emballage d'origine, dans les dix jours, sans rien vous devoir, comparé qu'à celui de Copernic, I mais je conserverai de toute façon la gravure que vous m'offrez. l Si je décide de le garder, je vous réglerai le montant de 168,00 F (+ 10,70 F de frais de port). Dans ce cas, vous m'enverrez le Livres d'art : prix éditeur. | deuxième et dernier volume, au même prix, le mois suivant.

chiffon filigrané « aux canons ». ¡ Je déclare sur l'honneur que tant mon adresse que ma signature sont conformes.

maghrébine.

forge le schéma classique de l'immigré, les Maghrébins tendent à impo-

# COPIES COULEURS PROFESSIONNELLES sur film ou sur papier photo liford Cibachrome ETRAVE 38, AV. DAUMESNIL PARIS 12è 347.21.32 – (Publicité) –

Apprenez l'arabe par la radio

La radiodiffusion de la République arabe d'Égypte diffusera des leçons de langue arabe à partir du 26 février 1984 dans son programme français à desti-

Si vous vous intéressez à la langue arabe, vous pouvez obtenir, sans engagement de votre part, la série des livres de « l'Arabe par la radio », livres qui vous aideront à bien suivre les leçons diffusées, et celà en vous adressant à :

l'Arabe par la radio. B.P. 325 - Le Caire, République arabe d'Égypte. N.B. Prière de nous écrire au plus tard fin décembre 1983, et n'oubliez pas de

citer votre nom, votre adresse et votre profession en caractères majuscules.

# FAITS ET JUGEMENTS

#### QUATORZE CONTRE UNE

Mire Yvette Roudy, ministre des droits de la femme, aporéciera-t-elle ? Qu'une publication évoque son intention de réunir les annonceurs à l'automne pour les « mobiliser en vue d'une guerre aux formules fres d'emploi» ne peut que lui faire plaisir. Mais que la Lettre de l'Expansion datés 22 août ait trouvé judicieux d'insérer cet écho dans sa rubrique «Les hommes », plaçant M<sup>ma</sup> le ministre, seule femme citée, parmi quatorze messieurs, dont le pré-sident de la République, quelques ministres, un général et un syndicaliste, ne sera peut-être pas pour la ravir...

J.-M. D.-.S.

#### CORRESPONDANCE

#### La canicule à la prisen Saint-Paul de Lyon

Nous avons reçu d'un lecteur de Grenay (Isère), M. Daniel Gra-nade, la lettre suivante:

Avec la canicule qui a atteint à plusieurs reprises 40 degrés, je pense à la véritable torture que subissent certains détenus de la prison Saint-Paul de Lyon. Etant donné le surpeuplement de cette prison, quatre prisonniers cohabitent dans une cellule de 7,50 mètres carrés  $(2.50 \times 3 \text{ m.})$ . Comme il n'y a que trois lits superposés, il faut mettre un matelas par terre pour le quatrième. Il n'y a que deux sorties d'une heure chacune par vingtquatre heures, dans une cour triangulaire de 37 mètres carrés pour une vingtaine de personnes où la température est de l'ordre de 50 degrés.

La prison Saint-Paul est une maison d'arrêt dans laquelle la majorité des prisonniers sont des prévenus réputés innocents jusqu'à leur jugement. Le directeur a déclaré qu'une proportion appréciable des détenus ne devrait pas être là.

#### Condamnation d'un automobiliste maurtrier

Le tribunal de Strasbourg a condamné, lundi 22 août, à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, M. Patrick Deschang, vingt-sept ans, ouvrier au chômage qui avait écrasé, le 3 mai dernier, un homme de quatre-vingt un ans. M. Szylem Goldmann, père du grand rabbin de Paris.

C'est au cours d'une manifestation des étudiants en chirurgie dentaire que ce jeune homme avait tenté, à vive allure, de forcer le barrage des étudiants (le Monde du 5 mai). M. Deschang, qui avait été entendu par le tribunal, jeudi 18 août, était inculné d'homicide involontaire, de conduite en état d'ivresse et de port d'arme illégale.

#### Une manifestation pour la libération de M. Botrei.

Quelque cent cinquante peronnes ont manifesté dans les rues Châteaulin (Finistère), lundi août en fin d'après-midi, pour réclamer la mise en liberté de M. Yannick Botrel, trente-trois ans. détenu à Quimper depuis le 18 août pour « non-présentation d'enfant ». M. Botrel avait refusé de confier le petit Youen, sept ans, à son ex-épouse, M. Annie Bouzille (le Monde daté 21-22 août). Conduits par M. Gabriel Avan, maire de Saint-Segal, le village où résident M. Botrel et son fils, les manifestants ont perturbé pendant près de deux heures la circulation dans le centre de Châteaulin.

Dans un communiqué, M. Botrel propose que chacune des parties désigne un expert psychologue on psychiatre de son choix, et que ces experts désignent à leur tour un de leurs confrères, afin de constituer un collège aurait pour mission d'experts. Ce collège aurait pour mission d'exami-ner le petit garçon, sa mère et son père, de manière à définir la solution la mieux adaptée quant à la garde de l'exfert de l'enfant.

dossiers et documents

LES NOUVEAUX DROITS

**DES TRAVAILLEURS** 

**BON DE COMMANDE** 

NOM .....PRÉNOM .....

COMMANDE A FAIRE PARVENIR AVEC VOTRE RÉGLEMENT AU MONDE SERVICE DES VENTES AU Nº - 5, RUE DES ITALIENS - 75427 PARIS CEDEX 09

Le Monde

NOMBRE D'EXEMPLAIRE(S)...... x 12 F (FRAIS DE PORT INCLUS) - ..... F MO

LA GESTATION

LE CONTENU

L'ÉLABORATION

ET L'APPLICATION

DES LOIS AUROUX

ILLUSTRÉ PAR PLANTU

**JUIN 1983** 

EN VENTE

CHEZ LES MARCHANDS DE JOURNAUX 10 F

ET AU « MONDE »

#### Un antiquaire monégasque inculpé après l'évasion de Licio Gelli

Nice. - M. Alain Deverini, trente et un ans, antiquaire-décorateur à Monaco, a été inculpé, lundi 22 août, par M. François Boisseau, juge d'instruction au tribunal de Nice, de connivence à évasion et aide à l'entrée et aux séiours d'étrangers en situation irrégulière en France, et écroné à la maison d'arrêt

Il est reproché à M. Deverini d'avoir prêté son concours à la fuite de Licio Gelli qui s'est évadé de sa prison genevoise dans la nuit du 9 au 10 août dernier. Il est notamment établi que l'une des voitures utilisées par le fils de Licio Gelli, Raphaëlo, et qui a permis au grand maître de la loge maconnique P.2 de se mettre en sécurité, avait été louée par M. Deverini. Ce dernier a affirmé que « sa bonne foi » avait été surprise. - (Corresp.)

• L'ancienne épouse de Jean Moulin est décédée. — M= Renée-Marguerite Stork-Cerruty, qui fut, de 1926 à 1928, année de leur divorce, l'épouse de Jean Moulin, est décédée, lundi 22 août, à l'hôpital de Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie). Elle était âgée de soixantedix-sept ans. Mas Stork-Cerruty avait écrit, en collaboration avec M. André Seveyrat, un livre intitulé J'étais la femme de Jean Moulin. En février dernier, peu après l'arres-tation de Klaus Barbie, elle avait déclaré, lors d'une conférence de presse, que • jamais, son ancien mari et elle n'avaient cessé de se voir, jusqu'à la mort de celui-ci ». Un certain nombre de personnalités de la Résistance avaient toutefois fait savoir que l'ancienne femme de Jean Moulin « n'avait jamais revu son mari » après leur séparation (le Monde du 9 février).

Vol d'explosifs en Corse. Des inconnus ont dérobé, lundi 22 août, dix-sept kilos d'explosifs agricoles et plusieurs mêtres de cordeau détonant et de mèche lente dans les locaux de l'entreprise Corse-Travaux à Agnatello, dans la région de Bastia (Haute-Corse).

# MÉDECINE

## Une étape dans la recherche sur le cancer

(Suite de la première page.) En d'autres termes, il s'agit ni plus ni moins d'identifier les fractions de patrimoine héréditaire potentiellement cancérigènes, de caractériser leur traduction en protéines et, en aval, d'en déduire la chaîne des éléments pathologiques à

l'échelon de la cellule puis de

l'organe et enfin de l'organisme. En novembre dernier (le Monde du 16 novembre 1982), un pas important était franchi. Deux équipes américaines démontraient, equipes americaines demonstratent, alors, qu'une modification on ne peut plus minime du gigantesque assemblage que constitue, dans les cellules vivantes, l'A.D.N. suffisait à transformer une cellule normale en une cellule cancéreuse. Aujourd'hui, les conclusions sont différentes, sug-gérant qu'en réalité les choses sont

peut-être plus complexes qu'on ne l'avait initialement supposé. Deux équipes américaines et une équipe britannique travaillant de manière indépendante viennent, en effet, d'aboutir à une conclusion identique : deux · événements génétiques - semblent au minimum nécessaires pour transformer une culture de cellules normales en culture de cellules cancéreuses. Ainsi, l'équipe du docteur Robert A. Weinberg (Massachusetts Insti-tute of technology) travaillant sur des fibroblastes (cellules du tissu conjonctif) embryonnaires démon tre que l'action conjointe de deux oncogènes est indispensable pour qu'apparaisse un caractère cancéreux. Conclusion identique pour M.H. Earl Ruley (Cold Spring Harbor New York) sur des cultures de cellules rénales de jeunes rats et pour l'équipe de MM. Robert F. Newbold et Robert W. Overell (Institut de recherche sur le cancer Buckinghamshire) sur des cellules de hamsters en utilisant un carcino-

· Même si certaines conclusions sont, à notre sens, trop réductionnistes, commente le docteur Simon Saule (Laboratoire d'oncologie moléculaire, institut Pasteur de Lille), ces résultats sont extrêmement intéressants. Ils permettent notamment de confirmer ce qui était supposé depuis quelque temps en rapprochant les travaux sur les oncongênes de ceux de cancéroge-nèse chimique avec les deux stades de l'induction et de la promotion (2). »

gène chimique et un oncogène.

#### La pierre d'achoppement

La publication simultanée de ces travaux dans l'hebdomadaire scientifique britannique témoigne aussi de la progression au coude à coude de quelques dizaines d'équipes qui, à travers le monde ont « misé » sur les oncogènes. Néanmoins, quel que soit le nombre de publications scientifiques (plusieurs chaque semaine)

semble encore hasardeux de transposer en médecine humaine les résultats de laboratoire. Il est, par exemple, impossible de définir en pratique à quoi pourraient correspondre les « étapes » qui viennent d'être mises en évidence dans les laboratoires américains et britannique, « C'est là la grosse pierre d'achoppement conceptuelle », vient

de déclarer le docteur Weinberg. Tous ces travaux de biologie moléculaire ne vont pas sans provoquer de nombreux remous au sein des milieux de la cancérologie. C'est ainsi, par exemple, que, lors de la récente concertation nationale sur le cancer en France, des chercheurs ont pu accuser les spécialistes des oncogènes de trop tirer la couverture à eux, alors même, disait-on, qu'ils s'engagent dans un cul-de-sac conceptuel. Sans prendre parti pour l'une ou l'autre école, force est de

constater que l'application de la biologie moléculaire à l'étude des mécanismes cancéreux n'est pas res-

Même si de larges zones d'ombre dementent les travaux sur les mosdemeurent, les uavans su les cases genes permettent, eu effet, d'ores et déjà d'entrevoir, de l'échelon molé-culaire à l'épidémiologie, un ensemble aux contours cohérents. Une fois les liens établis avec la clinique humaine, il restera à confirmer ces espoirs, à attendre la traduction de ces découvertes en démarches diagnostiques et thérapeutiques.

JEAN-YVES NAU.

(2) En cancérogénèse, les deux stades de la promotion et de l'induction définissent deux « événements » — pouvant être très éloignés dans le temps indispensables pour qu'apparaisse la transformation cancéreuse.

# DÉFENSE

#### **SELON UNE ÉVALUATION BRITANNIQUE**

#### La marine de guerre soviétique est en mesure de bloquer la plupart des ports de l'OTAN

Londres (A.P.). - La plupart des construction et vingt-huit unités principaux ports américains et britanniques pourraient être bloqués par des mines soviétiques en cas de guerre, les alliés ne disposant pas de dragueurs de mines en quantité suffisante selou l'annuaire britannique Jane's fighting ships dans son édi-tion 1983-1984 publiée mardi

D'après son rédacteur en chef, M. John Moore, la marine des Etats-Unis ne dispose actuellement que de vingt et une de ces unités, ne pouvant assurer l'ouverture que de deux des douze grands ports américains qui, selon les stratèges devront impé-rativement rester libres d'accès en période de conflit. En revanche, la marine soviétique possède trois cent quatre-vingt-huit dragueurs, soit un tiers de plus que ce dont dispose l'ensemble des flottes de l'OTAN.

La marine américaine a l'intention de construire vingt et une unités de 1 040 tonnes et dix-sept de 470 tonnes, mais celles-ci ne de-vraient pas être toutes lancées avant les années 90 et ne seront suffisantes que pour assurer la liberté de cinq

grands ports. Les Britanniques ont le même problème, ajoute M. Moore dans l'introduction de cet annuaire qui fait autorité. Leur marine a cinq dragueurs de mines de la classe Hunt, quatre autres sont en

vieillissantes de la classe Ton. Cette force ne serait toutefois en mesure que d'assurer la liberté de deux ports de Grande-Bretagne.

. . . . .

200

awaran Geraren Le

in a section

Addition to the process of the control of the contr

Edition of the Control of the Contro

THE SHAPE OF STREET

Tedle commette e

14.00 year, . . .

Service . 

Take to the second

Barbara -

To a constant

Company of the Ass

The Co. William States 

Part 10 total part in 12 miles in 12 miles

the second of the second secon

2 (1) 200-1-1 (1) (2 (2 (1) 1) (1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (2 (1) 1) (

March 12 Co. 20 Street 1900 Works 12 Co. 20 Street 1900 Works 12 Co. 20 Street 1900 Works 1900 Work

omalist in the last of

Le programme naval soviétiquue vise à la construction d'une force d'attaque de sous-marins et d'avions. mais. « il ne serait pas surprenant ». révèle encore le Jane's, que l'U.R.S.S. soit en train de mettre au point un « super sous-marin » nu-cléaire lance-missiles rapide avec une coque en titane capable de plonger à 1 000 mètres de profondeur.

D'autre part, les Chinois ont mis au point un sous-marin nucléaire, le Xia, capable de tirer en immersion des missiles sur des cibles situées à près de 3 000 kilomètres et faisant de la Chine le cinquième pays à disposer d'une force sous-marine stratégique après les États-Unis, IU.R.S.S., la Grande-Bretagne et la

Le Xia. - probablement - lancé vers le milieu de 1981, serait à peu près de la même taille que le sousmarin britannique Polaris de 8 000 tonnes, et serait équipé d'un nou-veau missile, le CSX NX-3, essayé à deux reprises l'an dernier en immersion, la première en avril depuis un conton mès de Hulusto, en mer Jaune, la deuxième le 12 octobre. A la fin de 1981, un sous-marin chinois avait explosé lors du tir d'un missile. tuant les cent membres de l'équi-

La Chine possède déjà deux sous-marins à propulsion nucléaire de la classe Han, mais ils passent pour avoir une dizaine d'années de retard sur leurs équivalents soviétiques. Au total, les Chinois disposent de cent dix sous-marins, la plupart étant des unités à propulsion classique armées de torpilles du type des soviétiques Romeo et Wiskey.

# **SPORTS**

#### NATATION

#### Records à Caracas et à Rome

Records du monde en tous genres, lundi 22 août, aux Jeux panaméri-cains à Caracas et aux championnats d'Europe à Rome. Avant de se mettre à l'eau, les quatre détenteurs américains des records du monde du 100 mètres, Rick Carey (dos), Steve Lundquist (brasse), Matt Gribble (papillon) et Rowdy Gaines (libre), avaient annoncé la couleur : « On y va pour battre le record. » C'est désormais chose faite.

Les quatre Américains de l'équipe des Etats-Unis du relais 4 x 100 mètres quatre nages ont battu, lundi à Caracas, leur propre record du monde en 3 min 40 sec 42.

On y va, a également dû se dire l'Allemand de l'Ouest Michael Gross avant de s'élancer pour le 200 mètres nage libre des championnats d'Europe qui ont lieu à Rome jusqu'à la fin de la semaine. Et c'est apparemment avec la facilité des nageurs américains que le géant ouest-allemand - il mesure 201 mètres - a gagné la médaille d'or et établi un nouveau record du monde en réalisant 1 min 47 sec 87. L'ancien record, qu'il détenait déjà depuis les derniers championnats de R.F.A. à Hanovre, était de 1 min 48 sec 28.

VOILE. - Au terme de l'épreuve des challengers de la Coupe de l'America qui s'est achevée lundi 22 août à Newport (Etats-Unis). les bateaux australien Australia 2 et britannique Victory 83 se sont qualifiés pour la finale qui débu-tera le 28 août. Le vainqueur sera opposé, à partir du 13 septembre. au voilier américain désigné par le New-York Yacht-Club.

On prête à Michael Gross l'intention d'enlever à Rome les titres eu ropéens du 100 m et du 200 m papillon, et d'égaler l'exploit du Suédois Gumar Larsson, vainqueur de trois épreuves (200 m et 400 m nage libre, 200 m brasse), en 1970, à Bar-

Un autre record du monde celui du relais 4 x 200 m libre dames – a été établi, par les Allemandes de l'Est (Otto, Strauss, Sirch et Meineke) en 8 min. 2 sec. 27.

> Les résultats -FINALES 200 mètres

Gross (R.F.A.), 1 min 47 sec 87; Woithe (R.D.A.), 1 min 50 sec 18; Fahmer (R.F.A.), 1 min 50 sec 92, 100 mètres brasse 1. Julpa (U.R.S.S.), 1 min 3 sec 32; 2. Moorbouse (G.-B.), 1 min 3 sec 37;

Moerken (R.F.A.), 1 min 4 sec 16. Piongeon Tremplin Georgiev (Bulg.), 619,800; Drozhzhio (U.R.S.S.), 618,870;

3. Snode (G.-B.), 610,170. Dames 100 mêtres Meineke (R.D.A.), 55 sec 18;
 Otto (R.D.A.), 55 sec 52;
 Van Bentum (Holl.), 56 sec 61.

400 mètres quatre nages 1. Nord (R.D.A.), 4 min 39 sec 95; 2. Schneider (R.D.A.), 4 min 40 sec 34; 3. Zindler (R.F.A.), 4 min

4 × 200 mètres 1. R.D.A., 8 min 2 sec 27; 2. R.F.A., 8 min 11 sec 69; 3. Hollande, 8 min 8. Italie, 8 min 21 sec 24.

#### CATASTROPHES

 La plate-forme de forages pétroliers Ocean Ranger, qui avait coulé le 15 février 1982 au large de Terre-Neuve avec ses quatrevingt-quatre occupants, est en cours de remorquage. Flottant, retournée, entre deux eaux, elle va être amenée 400 kilomètres à l'est de Saint-Jean de Terre-Neuve et coulée par 3 000 mètres de fond. Vingt-deux corps seulement ont été retrouvés, mais les opérations de récupération ont provoqué, en juin dernier, la mort de trois plongeurs et elles ont dû être arrêtées. Le rapport préliminaire sur les causes de l'accident devrait être rendu public en 1984, et les conclusions définitives en 1985.

## **OLIVIER** FRANC JAZZ QUINTET

5, rue Thiers, 92100 Boulogne-s/Seine TÉLÉPHONE : 604-35-44

#### L'ETOILE DES NEIGES Ezabliosement agréé et conventionné S.S.

Reçoit les enfents, garçons et filles de 6 à 13 ans, toute l'année Scolarité dans l'établissement

Maladies des voies respiratoires

 Asthme Cadre familiei - 20 lits - Alt. 960 m. 05400 La Roche-des-Arnauds Teléphone : (92) 57-82-57

Deux jours A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF Atanatia wa prima de las. garden Brown States Co. The second secon

Aug der E nachmen The Later of Section 2 and 200 and 2000. - signal of the second of paramaters cette anadecaphe, see

L 466 per year than the state were at the . . . . FERROLLEN CONTRACTOR AND ADDRESS.

FEETERS & Course of the property of

tiones than to

Fair of the second

And the second s

The second of th A contract of Control of the second FOIZ HIROSHINA Besting the prime of the state

Some words some are BED DY THE BUILDING Talkan and the same of the sam # t WEST EN SIGN Figure Services France v-1- . . . . Services and Armed R Strategy and the strate e territoria de la companya de la co

Ta lette and warming

Mark & Carlotte

Dispurition Care is Trust of the 

Plan British State Control of the Co Secretary States 

Bed more son a son and a son a son and a son a s and the second

Security of the second Maria Bar Christia de

English Co. of Street St.

# 11951 Secritary 9 : Services as

ORMANT depuis 1680, le

Krakatoa s'est réveillé le 20 mai 1883. Ce jour-là.

bruissements confus commencent à

être entendus à Batavia (actuelle

ment Djakarta) et à Buitenzorg

(Bogor), tandis que des trépidations secouent le sol, les bâtiments et les

secouent le sol, les bâtiments et les objets. On soupçonne que cette agitation est provoquée par un volcan proche des deux villes, jusqu'à ce qu'un navire américain arrivé à Batavia annonce qu'il a observé, le 20, que le Krakatoa était en éruption (1). Batavia et Buitenzorg sont pourtant situées à 150 kilomètres du Krakatoa.

Du 21 an 23 mai, les détonations

continuent, plus fortes; on les en-tend à Palembang (Sumatra, à 350 kilomètres) et même peut-être à

Singapour (à 835 kilomètres). Cela

n'empêche pas quatre-vingt-six per-sonnes parties de Batavia par bateau

de visiter, le 27 mai, le nouveau cra-tère du Krakatoa qui s'est ouvert sur

Perbuwatan, le plus jeune des trois cônes volcaniques de l'île et qui

L'activité décroît pendant quel-

ques semaines, mais, le 19 juin, de nouvelles explosions se produisent sur Perbuwatan. Et quelques jours

plus tard, un autre cratère s'ouvre au pied du cône de Danan. Le

11 août, le cône de Rakata entre, à

son tour, dans la danse : il y a désor-

mais trois cratères principaux d'où

jaillissent cendres et ponces, mais

vapeurs et fumées sortent de beau-

Les bateaux continuent pourtant

a emprunter le détroit de la Sonde :

celui qui passe le 14 août navigue dans l'obscurité pendant quatre heures tellement les émissions de

cendres sont épaisses. Les explosions

La tragédie commence

Tout bascule dans la tragédie, l'apocalypse commence le 26 août à

13 heures. Une violente explosion

est entendue à Batavia et à Buiten-

zorg, suivie d'une autre, encore plus

forte, vers 14 heures, puis d'une sé-

rie de détonations sans cesse plus violentes jusque vers 17 heures. Ces bruits formidables sont maintenant

entendus sur tout Java et sur tout

Sumatra L'explosion de 14 heures a

été accompagnée de projections fan-

tastiques de cendres dont une partie

est propulsée à plus de 27 kilomètres de hauteur et dont une autre partie

retombe, recouvrant tout dans rayon de 160 kilomètres autour du Krakatoa, plongeant toute cette région

dans une nuit totale bien qu'on soit

en plein jour. Toute la nuit, les ex-

plosions continuent. L'obscurité est

totale, même le 27 au matin, après

A 10 h 02, le 27 août, vient enfin

le pire : une explosion effroyable,

le bruit le plus fort à s'être jamais

produit sur la Terre .. est entendue

dans toutes les Indes néerlandaises

bien sûr, mais ausssi au centre de

l'Australie, à Alice-Springs, et dans

le sud-ouest de l'océan Indien, dans

l'heure du lever du soleil.

coup d'autres points de l'île.

émet des ponces et des cendres.

sur le cancer

WARREN A.

ALUATION BRITALLICE

CATASTROPHE

OLIVIER

14 20

ne soviétique est en mesu:

et des ports de l'OTAN

des plus meurtrières dont un volcan ait ja-mais été responsable, n'a pas été provo-quée directement par l'activité proprement dite du Krakatoa, mais par une série de vagues énormes (des tsunamis, souvent im-proprement appelés raz de marée) qu'elle a

engendrées. Les unes après les autres, les vagues ont balayé les côtes basses de Java et de Sumatra, y détruisant tout jusqu'à 20 mètres et même, par endroits, jusqu'à 30 ou 40 mètres au-dessus du niveau de la

Rakata Sud

Anak Krakatoa

🍮 (Eufant du Krakatoa)

Extrait de Volcanoes de G.A.Macdonald Avant l'éruption de 1883, le Krakatoa avait été manifestement le siège d'une activité très violente : au cours des temps préhistoriques, il avait déjà explosé et une caldera s'était formée, comme en témoigne la présence des ilots de Lang et de Verlaten, restes de l'ancien cône disparu. Le cône de Rakata s'était édifié sur un autre fragment de rebord de la caldera ancienne. A l'intérieur de cette caldera avaient surgi ensuite le cône de Danan, par le câne de Danan, le câne de Câ

créée, en 1883

Le 29 décembre 1927, le Krakatoa s'est réveillé, projetant des cendres par une ouverture sous-marine. Le nouveau cône ainsi construit a émergé le 26 janvier 1928. Baptisé Anak Krakatoa (l'enfant du Krakatoa), ce nouveau cône, alimenté par une activité explosive sporadique et attaqué par les vagues, a disparu et reparu à plusieurs reprises. En 1960, le bord du cratère était à 108 mètres au-dessus de la mer, et apparemment la cheminée sous-marine avait fini par être isolée de la mer; de 1960 à 1963, de la lave liquide est sortie du cratère (schéma n° 2).

puis le cône de Perbuwatan, soudés l'un et l'autre au cône de Rakata



En noir les côtes balayées par les (sunamis (d'après Verbeek).

vement à 3 500 et à 4 800 kilomètres du Krakatoa. Viennent, encore, de très violentes explosions à 10 h 52 et

peut-être qu'un cocotter » déferle à plusieurs reprises les 26 et 27 août sur les côtes de Java et de Sumatra. Dans les régions basses bordant le détroit de la Sonde, le désastre est total, tout est balayé, détruit, tordu, emporté par des vagues monstruenses venant les unes après les autres. Les premières ont été vues par les quelques survivants qui se trouvaient sur des points plus élevés de la plaine littorale. Les suivantes - les plus hautes - sont arrivées dans la muit totale due aux fantastinonces. Sur la côte sud-est de Sumatra, cette nuit - digne du Styx - (le flenve qui faisait sept fois le tour des enfers) dura deux jours et demi!

Disparition d'une île

enlevé de ce premier échouage et transporté à 3 300 mètres de son

Kuripan, le fleuve côtier local. Rien ne subsiste de la ville, sauf la

maison du résident, le fort et la prison, tous situés aux alentours de 25 mètres d'altitude. A Merak, à la pointe nord-ouest de Java, tout est détruit, même la maison de l'ingénieur, située à 14 mêtres de hauteur. les rails du chemin de fer sont arrachés. - entrelacés comme de simples rubans ., et une locomotive tordue est retrouvée à 500 mètres de l'endroit où elle était : on pense qu'une des vagues y a atteint la hauteur de 39 mètres. Dans la baie Pepper, les zones basses ont été ravagées jusqu'à plus de 10 kilomètres du rivage. A Anjer, sur la côte nord-ouest de Java, quatre vagues au moins, de plus en plus grosses, sont venues : la deuxième a détruit la ville, la quatrième a emporté le phare. L'île de Krakatoa, elle, a disparu

en grande partie. De ses 33,5 kilo-mètres carrés il ne subsiste qu'un morceau de 4,6 kilomètres carrès en forme de croissant, et. à son emplacement, la profondeur de la mer est par endroits de près 400 mètres. En revanche, les îlots de Verlaten et de Lang ont été agrandis par les retom-bées de matériaux volcaniques.

L'effroyable explosion de 10 h 02 enfin en février 1884.

cubes de débris ont été éjectés par le Krakatoa pendant la crise de 1883. L'épaisseur des retombées diminue avec l'éloignement, bien évidemment : elle est d'environ 80 mètres sur les îlots de Verlaten et de Lang. mais elle est appréciable sur une superficie de près de 4 millions de kilo-mètres carrés. En outre, une partie des poussières ont été projetées dans

L en va des études astronomiques comme des enquêtes poli-

la stratosphère, y sont restées en suspension et ont tourné pendant plu-sieurs années, offrant un peu partout sur la Terre des couchers de soleil

La quasi-totalité (95 %) de ces quelque 20 kilomètres cubes d'éjecta sont des laves fraîches émises pendant la crise volcanique. Les restes sont des débris des anciens édifices volcaniques pulvérisés par les explosions. Très vite, Verbeek arrive à la conclusion que l'essentiel de ces vieux édifices volcaniques ont disparu sous la mer par création d'une caldera : lorsqu'un volcan émet rapidement de très importantes quantités de laves, il se crée sous lui une sorte de vide, et le centre du volcan s'effondre, créant une caldera, c'est-à-dire une dépression plus ou moins circulaire, au fond généralement plat, entourée d'un mur formé par les flancs du volcan. Celle du Krakatoa de 1883 a environ 8 kilomètres de diamètre et est à plus de 200 mètres sous la surface de la mer.

Dans le cas du Krakatoa, l'île originelle a dû s'effondrer en plusieurs fois, ce qui explique les multiples ex-plosions et les isunamis à répétition.

Outre le bruit, qui fut entendu à des distances incroyables, l'onde de choc engendrée par la plus forte explosion du Krakatoa fut enregistrée dans le monde entier par les baromè-tres, comme elle l'avait été à l'usine à gaz de Batavia. Les ondes créées par le plus haut isunami se propagè-rent dans tout l'océan mondial; elles étaient amorties bien sûr (15 à 30 centimètres de hauteur), mais surent identifiées à Port-Elizabeth (Afrique du Sud), à San-Francisco, dans l'ile Kodiak (Alaska), au Ha-vre, en Géorgie du Sud (dans l'Atlantique sud), entre autres. La vitesse de propagation de ces ondes étant fonction de la profondeur de l'océan parcouru, elle permit de dé-couvrir que, entre le Krakatoa et la Géorgie du Sud, cette profondeur était de 6 340 mètres; soit beaucoup plus que les estimations antérieures

YVONNE REBEYROL.

« Comparaison n'est pas rai-

son », dit l'adage : mais la pre-

mière orécède souvent la se-

conde, lui ouvre la route. En face

de l'inconnu. l'homme confronte

à ce qu'il connaît les quelques

enseignements qu'il tire de ses

perceptions pour se former une

première image. Celle-ci le gui-

dera pour chercher d'autres in-

formations, à partir desquelles il

construira des modèles de plus

en plus fins, s'insérant dans des

chaînes logiques de mieux en

mieux soudées. Jusqu'au jour où

la représentation obtenue sera

tellement idoine que l'homme es-

mière affirmation), naturellement

tonicienne.

(1) Tous ces détails et la plupart des suivants sont extraits soit du rapport établi en 1886 par R.D.M. Verbeck, in-génieur en chef des mines à Batavia (Indes nécriandaises), soit du livre Volcanoes, de Gordon A. Macdonald, pu-blié aux États-Unis en 1972 par Pren-tice Hall Inc.

LIVRES

Dix ans d'enquête astronomique... ... pour percer le secret de Geminga

cières. Certaines sont rapides, faciles, sans histoires, tandis que les autres piètinent, se perdent dans les sables avant que le « coupable » ne soit, après de longues années, enfin identifié. Une telle aventure est arrivée ces dernières années à des astronomes avec Geminga, une source intense de rayons gamma située dans la constellation des Gémeaux - d'où son nom, résultat de la contraction des deux mots Gemini et Gamma et qui, en argot milanais, signifie : · Ça n'existe pas ». Dix ans durant. les astronomes ont enquêté pour identifier Geminga, pour dress quelque sorte son portrait type et ap-porter de nouveaux éléments pouvant contribuer à une moilleure explication de l'origine et du fonctionnement des sources de

Si, depuis une dizaine d'années, Geminga s'est fait remarquer par les puissantes bouffées de rayons gamma qu'elle émet, jamais encore elle n'avait pu être identifiée à un sujet astronomique précis. C'est désormais chose faite, si l'on en juge par les résultats obtenus par deux chercheurs italiens - Patrizia Caraveo et Giovanni Bignami – et un chercheur français - Laurent Vigroux - de la section d'astrophysique du Centre d'études nucléaires de Saclay. Sur un cliché pris par une caméra spéciale (caméra C.D.D.) depuis l'observatoire francocanadien d'Hawaï, ils ont pu, à force de sonder le ciel, trouver une contrepartie connue à Geminga. Il s'agit d'un objet dont l'éclat est très faible (sa magnitude est de vingt et un) (1). Très peu brillant, l'objet présente un aspect plutôt stellaire que galactique.

rayons gamma qui, dans le ciel, té-

moignent de la violence des phéno-

mènes dans l'univers.

Quelle est cette étoile étrange? Qu'est réellement Geminga? Nul ne le sait encore avec certitude. Malgré cette nouvelle pièce ajoutée au puzzle, Geminga pose toujours plus de questions qu'elle n'en résout. Aussi le mois d'octobre, pendant lequel cette source gamma sera à nou-veau observable depuis la Terre, donnera-t-il lien à toute une série d'études astronomiques de cet astre grace aux moyens spatiaux dont on disposera à cette date, comme le satellite européen Exosat, mais grâce aussi aux moyens terrestres, offerts téléscope géant V.L.A. (Very Large

de respecter pour parvenir à

construire des modèles perti-

nents ». Et ce mathématicien

n'hésite pas à dénoncer les

dangers de l'aloébrose », mais

c'est pour ensuite « voir émerger

une classe de modèles, une

somme de concents emprintés à

la topologie dynamique ». On

communauté mathématique.

dont Claude Bruter admet qu'elle

le juge « trop marginal ». La se-

conde partie du livre, « Critique

de quelques modèles », pourrait,

en revanche, faire grincer un

Plusieurs arguments sont, en

qu'il donnait d'entrée de ne pas

confondre le modèle avec la réa-

lité. Une fois cette distinction po-

sée, rien n'empêche de répon-

Mais celle-ci reste interne à la

frise, ici, la guerre de religion.

Array) que les Américains ont construit au Nouveau-Mexique.

Le jeu, on devrait dire l'enquête. consiste, en effet, à accumuler le objet dans tous les domaines de longueur d'onde possibles : dans le do-maine radio, dans le domaine optique, dans celui des rayons X et dans celui, bien sûr, des rayons gamma. Seule une telle étude peut aboutir à un portrait-robot du - coupable - à partir duquel seront développées dif-férentes tentatives d'explication du fonctionnement de tels objets astro-

> Pulsar, supernova ou trou noir?

Est-ce un pulsar, comme les sources du Crabe et de Vela? Peutêtre, mais il s'agirait alors d'un astre faible optiquement et qui ne présen-terait pas d'émission radio détectable. Un tel caractère est singulier, tout comme l'est le fait qu'il émet dans le domaine optique le deuxcentième seulement de l'énergie qu'il libère dans le domaine des rayons X, laquelle ne représente que la millième partie de son énergie dans le domaine des rayons gamma. Est-ce alors un reste de supernova ou un trou noir? Réponse dans plusieurs mois ou plusieurs années. Ainsi sera enfin résolue une énigme qui agace les astronomes.

Geminga a été découverte par le premier satellite d'observation amma jamais construit, SAS-2, lancé par les Américains en 1972. Peu après sa mise en orbite, il observe dans la direction des Gémeaux, une zone brillante fortement émettrice de rayons gamma dont plus importante que celle d'un pho-ton de lumière visible en provenance du Soleil. Une source de rayonnement gamma est bien là, mais il est impossible de l'identifier à un objet astronomique connu. Les performances de SAS-2 ne le permettent pas. D'ailleurs, après quelques mois de fonctionnement, il devient inutilisable non sans avoir auparavant permis d'identifier deux puissantes sources de rayons gamma : les pulsars (2) radio du Crabe et de Vela.

Avec le lancement du satellite d'observation astronomique européen COS-B. en 1975, le « zoo» des sources de rayonnements gamma va s'enrichir de quelques nouvelles pièces. Vingt-cinq sources seront ainsi répertoriées, mais scules quatre d'entres elles - les pulsars du Crabe et de Vela, un nuage dense de matière, Rho Ophiuchi, et un quasar portant le nom de 3C-273 – ont pu être associées à des objets visibles du ciel. Geminga, observée elle aussi par COS-B, nargue toujours les astronomes. Comme la grande majorité des sources de rayons gamma, Geminga est pratiquement située le long du plan de la Galaxie, ce qui laisse supposer, selon les astronomes, qu'elle est peut-être, comme les autres sources, associée à un obiet ieune.

Mais où est-il placé exactement? Les instruments de COS-B ne permettent pas de le dire. Leur - boîte d'erreur », comme disent les scientifiques, est telle que dans le volume observé il y a des millions d'étoiles. C'est beaucoup trop. Aussi a-t-on cherché à trouver, avec le satellite Einstein, s'il existait dans cette région une source de rayons X pouvant être identifiée avec Geminga. Il y en avait quatre, dont une plus brillante que les autres, que Giovanni Binami a déclaré être Geminga. Restait à trouver un objet visible optiquement pour que l'identification soit complète. C'est aujourd'hui chose faite, en attendant que soient pointés, en octobre, tous les moyens d'observation possibles pour en savoir plus sur la vraie nature de Ge-

JEAN-FRANÇOIS AUGEREAU.

(1) La magnitude caractérise l'éclat d'un astre. Elle s'exprime par un nom-bre qui diminue quand l'éclat augmente. l'œil voit rarement au-delà de la cin-quième magnitude.

(2) Les pulsars sont des - étoiles à neutrons », astres très denses compos presque uniquement de neutrons, dont les dimensions sont de queiques dizaines de kilomètres pour une masse équiva-lente à celle du Soleil ; certaines de ces étoiles sont en rotation rapide et ont un champ magnétique qui oriente leur émission d'ondes radio dans certaines directions. D'où les impulsions qu'observent les radioastronomes lorsque la rotation de l'étoile fait coincider cette direction avec celle de la Terre, et qui

# 7 000 FOIS HIROSHIMA

Des calculs ont permis d'avoir une idée de l'énergie libérée lors de grandes explosions volcaniques : Tambora (Indonésie, 1815) 840 × 1018 joules; Sakurajima (Japon, 1914) 4,6 X 1018 joules; Bezymianny (Kamtchatka, 1956) 2,2 × 1018 joules ; Krakatoa (Indonésie. 1883) 1 X 1018 joules. A titre de comparaison, rappelons que la bombe d'Hiroshima a libéré une énergie d'environ 1,4 X 1014 joules, soit approximativement sept mille fois moins que le

Pour le nombre de victimes, le Tambora occupe encore la premier rang : 82 000 morts (12 000 tués per le volcan lui-même, 70 000 par la famine consécutiva à l'éruption). Viennent ensuite le Krakatoa (36 417 morts); la montagne Pelée (30 000 morts, en 1902); Vésuve (15 000 à 20 000 morts, en 79 après Jésus-Christ) ; le Laki (Islande, 10 000 morts, soit le cinquième de la population de l'île, par famine consécutive à l'éruption, en 1783-1784); l'Unzen (Japon, 10 000 morts par coulées de boue consécutives à l'éruption, en 1792).

l'île de Rodriguez, situées respecti-

A Batavia, comme partout dans un rayon de 160 kilomètres autour du volcan, la nuit est totale pendant vingt-deux heures ; quelques vitrines éclatent, des becs de gaz s'étei-gnent; les manomètres de l'usine à gaz enregistrent les ondes de choc engendrées par les explosions du volcan, dont la chronologie pourra ainsi être précisée ultérieurement. Une mer colossale aussi haute

Le tableau définitif de la catastrophe est effroyable. Sur l'île de Se-besi, proche de celle du Krakotoa, les 3 000 habitants ont tous disparu: une des vagues devait être haute de plus de 30 mètres. A Telukbetung. sur la côte de Sumatra, le Barouw, bateau à vapeur (dont Verbeek ne précise pas le tonnage) qui était à l'ancre dans la baie, est d'abord porté, le 27 août vers 6 h 30, par une première vague dans le quartier chinois de la ville, puis, vers 10 h 30,

point de mouillage dans la vallée du

le 27 août marqua la fin de la crise cataclysmale du Krakatoa, bien que lentes aient encore eu lieu le 28 août, en septembre, en octobre et

Au total, Verbeek a calculé qu'une vingtaine de kilomètres

timera qu'elle est la réalité, qu'il nombre considérable de dents. est enfin sorti de la caverne pla-Physiciens, physiologues, ils sont nombreux à recevoir des cadeaux Un modèle, dit Claude Bruter. empoisonnés. Mais ceux-ci sont a est en soi une représentation. mai ficelés. une image en quelque sorte (pre-

effet, étrangement faibles. Une plus ou moins directe et tronquée raison peut en être la taille ré-(dauxième affirmation), d'une certaine portion d'un univers duite du livre, et le fait qu'il est en partie composé de textes écrits - ou prononcés - dans Dans la quête du réel qui fasun autre cadre. Mais aussi l'aucine l'homme depuis qu'il a teur manque de prudence. Il pose émergé de l'animatité, le modèle souvent la question : « A-t-on le est l'outil de travail : outil providroit ? » C'est oublier le conseil

« Les Architectures du feu »

soire, destiné à être remplacé. Mais être mortel, c'est être vivant. Les modèles méritent donc qu'on s'intéresse à eux pour eux, qu'on les analyse, qu'on les classe, qu'on dévoile leurs structures. C'est ce qu'a fait Claude Bruter dans la première partie de

Cela le conduit naturellement à rappeler « quelques règles élémenteires qu'il serait souhaitable

\* \*LES ARCHITECTURES DU FEU, Considérations sur les modèles ., de Claude-P. Bruter, Flammarion édit., 234 p., 90 F.

dre : 

« On verra bien. »



## La romance du Louxor

Quand les vacances sont loin et qu'on rêve d'exotisme, il suffit de franchir la rue Rochechouart, et c'est Barbès.

Sarbès : le channe triste des murs encrassés, la façade blan-che de l'Armée du salut, le Louxor. Une grande salle spécialisée dans les films populaires égyptiens, ces comédies musicales qui déroulent nonchalemment des love affairs pleines de péripéties et d'un sentimentalisme rose (12 F la place). Ainsi, teur qui a de faux airs de Georges Guétary. Ses cheveux sont agressivement noirs, il porte avec aisance des vestes claires légèrement cintrées, des py-jamas sombres à lisérés blancs.

Son rôle est fait pour lui, le rôle d'une superstar immensément riche. Il a des problèmes avec sa femme, est poursuivi par ses fans, des jeunes filles rondelettes, dont les luxuriantes chevalures, coiffées en torsades, en échafaudages, vont du blond vénitien an chatain roux. L'une d'elle essaie de l'approcher en se faisant passer pour journaliste, comme dans les anciennes comédies américaines, mais le rythme π'est pas le même, non plus que la gabarit des stariettes. leur comportement : elles sont beaucoup plus exubérantes, fortement maquillées, leurs jupes courtes dévoilent sans complexe leurs cuisses bombées (le film doit dater du début des an-

L'héroine est danseuse. Elle part en tournée pour le Liban (un véritable paradis...), où son oncle est majordome d'une superbe à la superstar, mais l'oncle a fait croire à la nièce qu'il était millionnaire et que la maison était à lui, avec les machines à laver, les murs carrelés bleu. les lits roses, lustres à pendeloques, la piscine, le parc, où la jeune fille et deux amies dansent une sorte de sirtaki avec la jeunesse du coin. Imaginez un pique-nique chez les Ewing... Mais arrive la superstar avec sa femme, et s'ensuit un imbroglio vaudevillesque, bon enfant, dans lequel interviennent nages pittoresques, proches de la commedia dell'arte.

Le film est donné en version originale et les sous-titres sont

décalés Les spectateurs ricolent. Ils sont là en famille, en couples, en recherche d'âme sœur. Entre les va-et-vient, les braillements des enfants, les engueulades des parents, l'amsur fond de rocaille et de cascade la vedette chante, face au public, une tendre, une langoupée, c'est le silence. Il bouce peu, juste un léger ballancement du cou et des épaules. Ses mains

s'ouvrent, se portent vers son cœur. Il glisse des regards de côté, les ramène vers la salle pour dire : « Toi messagei d'amour... » A en croire les soustitres, la chanson raconte l'attente d'une femme, mais la voix de gorge, un peu râpeuse et douce, n'a rien d'ambigu, et Quelle idée stupide, en sor-

tant, d'aller voir, à la Gaité-Rochechouar, un € Kung Fu > parodique (15 F la place). Les dialogues sont doublés, mais pas les cris qui accompagnent les coups. La différence est sensible, ce qui, apparemment ne gêne personne. Les spectateurs, nombreux, manifestent leur contentement. Les combats, c'est vrai. sont ininterromous. Mais ce sont seulement des acrobaties, bizarement bruitées, comme si les moindres gestes se cognaient à une paroj, ce qui donne un cliquetis permanent. Si on aime la bagame bidon, on peut y trouver son compte, à condition de sup-porter l'odeur, indéfinie mais pénétrante, de la salle.

Les roucoulades du Louxor ont une autre classe. Il paraît qu'en Afrique du Nord, dans les mille se réunissaient autour d'un phono et écoutaient en sanglotant d'interminables histoires d'amour en 78 tours. Il y en avait nuaient de couler tandis que les femmes posaient avec soin les disques sur le plateau rond.

COLETTE GODARD.

+ Le Louxor: 170, boulevard de Magenta, 7510 Paris. Tél.: 878-38-58. Programme: tous les jours

#### <u>CINÉMA</u>

« DEBOUT LES CRABES. LA MER MONTE ». de Grand-Jouan

#### Marécageux

une prostituée, sortie de prison et décidée à se venger de son souteneur, trouble la vie d'un professeur de géographie qu'elle a dragué dans le train et qui a eu l'imprudence de l'héberger, chez lui, à Rennes...

Avec Rue du Pied-de-Grue (1979), Grand-Jouan montrait déjà une prédilection pour les petitsbourgeois ratés et ridicules. Il est allé ici beaucoup plus loin dans la dérision. Marthe, la prostituée à laquelle cinq ans de cellule ont donné une insatiable fringale sexuelle, sert de révélateur à la médiocrité d'une famille et d'un petit univers provincial

Véronique Genest interprète ce rôle avec pas mai d'ambiguité dans son abattage étourdissant. Elle apporte au film, lorgnant vers les sketches de café-théâtre, une fantaisie qui dépasse les clichés semés comme à plaisir et la vulgarité de situations et de dialogues exprimant, semble-t-il, une vision méprisante de l'humanité. Elle retourne les hommes comme des crêpes et fait porter le chapeau de sa vengeance au brave imbécile de Louis (Martin Lamotte) qui l'a recueillie.

Virginie Thévenet joue la gourde avec esprit, ce qui est méritoire. Laszlo Szabo est inénarrable en directeur de collège lisant, avec un effarement indigné, la composition française de la petite fille du prof qui déclare vouloir, quand elle sera grande, « être pute comme tante

Depuis Rue du Pied-de-Grue. Grand-Jouan a fait des progrès en mise en scène, mais on éprouve une certaine cêne à le suivre sur le terrain marécageux où il embourbe ses personnages, pour les rendre, en fait, odieux sous leur apparence pittores-

**★** Voir les film nouveaux.

u Le sixième Festival du cinéma des minorités nationales de Douarnenez, qui aura lieu du 29 août au 4 septem-bre, aura pour thème cette année « Peuples triganes/peuple breton». Des films écossuis, gallois et irlandais seront également présentés.

ur Le prix national de l'art chillen a été attribué le 22 août à Claudio Arrau. Le pianiste, âgé de quatre-vingts ans, est né au Chill et a pris la nationalité

#### MUSIQUE

#### SOUS LE KIOSQUE

#### Valses, quadrilles et pots-pourris

Parmi les ressources musicales de l'été, il en est une dont on fait peu de cas, bien qu'elle sasse un certain bruit : ce sont les concerts donnés sous les kiosques des jardins publics. Sur l'initiative de la mairie de Paris, une vingtaine de manifestations de ce genre ont été prévues jusqu'à la fin septembre. La première d'entre elles a eu lieu le 20 août au parc Montsouris, où, un peu avant 17 heures, l'Harmonie des gardiens de la paix avait pris pacifiquement non des lieux sous l'œil intéressé des curieux, qui n'auraient pas échangé leur chaise ou leur bout de banc pour une stalle à l'Opéra.

Histoire de se mettre en lèvres et de donner le signal du rassemblement, le programme commençait par trois marches-fantaisie sur un rythme imperturbablement hinaire et sautillant. C'est une simple formalité, et. à la façon dont le chef, entre chaque marche, feuillette d'une main négligente le recueil posé sur son pupitre avant de se décider pour l'une ou l'autre (il indique alors le numéro d'un geste de la main et les musiciens sortent le feuillet requis), on devine qu'il n'y a guère de raison de préférer celle-ci à

Mais bientôt on passe aux choses sérieuses avec l'ouverture d'Une nuit à Venise, de Johann Strauss, dont l'écriture plus raffinée, les rythmes variés et les harmonies moins convenues font l'effet du champagne après un verre de Margnat ou de Vieux-Pape. La forme à tiroirs déconcerte un peu l'auditoire, dont une partie, visiblement, préférait les pas redoublés, mais, avec les Légendes de la foret viennoise, tout le monde semble gagné à l'esthétique viennoise; dans le lointain, uncouple esquisse un pas de valse, mais trop tard, le rythme a déjà changé : drôle

Troisième morceau, toujours Johann Strauss. Les souvenirs reviennent : • Je connais ce morceau, savez-vous ce que c'est? -, demande un homme qui bat la mesure à un auditeur qui est allé regarder les partitions. • C'est le Onadrille de la chauve-souris », dit-il comme d'autres auraient répondu : « C'est le Ricercare de l'Offrande musicale -. En fait, il s'agit d'un potpourri assez mal ficelé. Au beau milieu, le chef, qui n'a pas la tête dans sa partition mais la partition dans la tête, gratifie d'un sourire, en se tour-

nant de trois quarts, deux gamins

**MERCREDI-**

FRANCIS FORD COPPOLA

· GODFREY REGGIO

Musique PHILIP GLASS - Image RON FRICKE

"YOUS N'AVEZ JAMAIS VU, NI ENTENDU UN FILM PAREIL!" PREMIERE

presque assis à ses pieds. C'est là une coquetterie que seules les vedettes de la baguette oseraient se permettre au concert, mais elle est presque de rigueur sous les kiosones. L'heure tourne, il faut conclure :

après une hésitation (feinte?), le chef choisit la suite de West Side Story. L'arrangement est d'une autre volée, il faut bien le dire : les sonorités sont plus pleines et. si l'exécution trahit quelques faiblesses (il existe des harmonies plus solides que celle-ci), il faut les attribuer à la difficulté plus grande des parties instrumentales. Ainsi le joueur de grosse caisse doit-il délaisser son instrument pour jouer des castagnettes ou du tambour de basque, tandis que son collègue, nullement embarrassé cependant, frappe de la main gauche les contre-temps sur la caisse claire tout en jouant, de la main droite, une mélodie sur le glockenspiel; cela n'est peut-être pas très syndical, mais, pendant ce temps, le timbalier a déjà fort à faire avec une paire de maracas et il n'y a que trois percussionnistes.

Peu à peu, le cercle des badands avait grossi tout autour du kiosque, la pelouse formant un pan d'amphithéâtre naturel s'était peuplée, et l'on n'observait guère plus de conversations intempestives que dans certaines salles de concert ; en constatant la saine curiosité que suscite une réunion de musiciens, on se prend à rêver à cette époque encore récente où, faute de musique enregistrée, on en faisait tant bien que mal, quotidiennement, dans les cafés, sur les places et sous les kiosques. Quelle que soit la supériorité des versions originales sur les arrangements sauvages, on n'était pas moins raffiné en ce temps-là; on pensait que c'était seulement un reste de barbarie. Un demi-siècle après, on ne sait plus exactement où se situe la barbarie, car, ayant change de visage, elle est devenue tout à fait aimable.

GÉRARD CONDÉ.

#### A LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE

## L'artiste et le travailleur vus par le documentariste Klaus Wildenhahn

ques confrères, dix autres spectateurs d'occasion, qui s'égaillaient la semaine dernière, parcimonieusement, au cycle de arniections.

Ballet. Que la même année Klaus Wildenhahn ait pu tourner en Allemagne In der Fremde (Loin du pays), avec la même année Klaus ment, au cycle de projections organisé par la Cinémathèque française dans sa salle du Centre Pompidou, autour de l'œuvre de Klans Wildenhahn. Qui pouvait bien savoir, en l'absence de toute information conséquente, de toute explication, que ce doux colosse d'outre-Rhin est considéré chez nos voisins comme le premier auteur de documentaires de son pays, un curieux mélange de Zavattini, de Richard Leacock et de Joris Ivens, si l'on veut pousser à l'extrême les comparaisons?

Né à la veille de l'avènement du nazisme, âgé aujourd'hui de cinquante-trois ans, Klaus Wilden-hahn étudie la sociologie, la publicité et la politique à Berlin-Ôuest, puis aux Etats-Unis. Soudain, en 1954, il se replie à Londres où il travaille comme infirmier. En 1959, it entre à la Nord-deutscher Rundfunk (télévision), à Cologne. Il affirme progressivement son autonomie de créateur, enseigne cinq ans à l'Académie allemande du film et de la télévision de Berlin-Ouest, de 1968 à

Deux cinéastes vont jouer un rôle majeur dans l'affirmation de certains choix de base : Richard Leacock aux Etats-Unis, qui, associé à Robert Drew, réinvente non seulement le documentaire mais peut-être le cinéma tout court, Jerzy Bossak en Pologne, qui donne un contenu social à son travail, part du quotidien le plus familier pour montrer les forces du mal à l'œuvre. Klaus Wildenhahn va se fraver une voie très personnelle en liant indissolublement l'artiste et le travailleur un John Cage, un Merce Cunningham, et des ouvriers de la Ruhr. Tout travail peut, doit-être créateur, mais aussi tout travail mérite salaire et engage l'être au plus profond de lui-même. Le cinéma aujourd'hui, la caméra de proximité deviennent irremplaçables pour dire poétiquement, sans sermon, ces choses très

simples. John Cage (1966) n'est pas centré exclusivement sur l'étonnant compositeur américain, on y apercoit aussi Merce Cunningham, le chorégraphe, et un petit noyau de danseurs de la troupe que nous avions pu applaudir en Europe, à Paris notamment, puis à Londres, vers cette époque. Rauschenberg, que nous ne voyons pas, était du voyage et fournissait quelques finances. Mais c'était la pauvreté. Un mécène accueille la compagnie un week-end nou loin de Paris : André Maeght, qui va les héberger à la fondation, à Saint-Paul-de-Vence. Miro offre une toile pour renflouer la compagnie, André Maeght consent à faire des avances financières correspondant à la vente de la toile. On répète.

#### Une certaine morale

498, Third Avenue (1967) suit à New-York les répétitions dans un loft de Merce Cunningham et de sa troupe. On vit de rien, toujours avec des sommes dérisoires. Le talent et le prestige semblent inversement proportionnels aux moyens dont on dispose. Nous sommes très loin de George Balanchine et de ses bataillons de danseuses du New York City

une certaine morale, une continuité évidente des préoccupations du cinéaste dans son regard sur autrui. Des ouvriers ont quitté leur famille pour construire un silo dans le nord de l'Allemagne; ils espèrent gagner gros. Un contremaître les dirige. partagé entre sa fidélité au patron qui l'emploie et sa solidarité de classe. L'aventure s'achève dans un étonnant free for all (chacun fait ce

qu'il vent), une cuite mémorable. Rarement film d'observation, un siècle et plus après Marx, a montré ainsi le rapport du travail et de l'aliénation matérielle qui l'accom-Der Hamburger Aufstand Oktober 1923 (l'Insurrection de Hambourg, octobre 1923), présenté à Cannes par la Semaine de la critique en 1972, achevé l'année précé-

dente, raconte l'insurrection avortée du parti communiste allemand à Hambourg en 1923. Film austère et unique en son genre, portrait d'une qui ont survécu à deux défaites poli-

tiques - celle du P.C. allemand en 1923, l'arrivée du nazisme en 1933, - puis ont traversé l'Allemagne d'Adenauer et n'ont pas trahi leur

témoignage pour les générations à

En 1980, Der Nachwelt eine Botschaft (Un message à la postérité) donne la parole à un poète ouvrier, Günter Westerhoff, dans la Ruhr. Deux films importants sortiront de cette rencontre, d'un côté Bandonion I et II (1981), puis en 1982 un film sur Pina Bausch et sa troupe de danseurs à Wuppertal, toujours dans la Ruhr. Günter Westerhoff est la force motrice derrière le premier film. l'instrument indirect du second. Le Bandon'ion, né en Allemagne, totalement assimilé à Buenos-Aires et à Montevideo par le tango et rebaptisé bandonéon, sert de liai-

Pour Klaus Wildenhahn, il n'v a pas deux sortes d'individus, des artistes d'un côté, des ouvriers de l'antre. A travers l'art, l'individu atteint l'extrême de ses possibilités d'expression et de création, dans le tra-vail manuel le prolétaire, s'il ne s'accomplit pas de la même manière, masque parfois des aspirations à un ailleurs non moins essentiel.

#### LOUIS MARCORELLES.

★ Der Hamburger Aufstand sera pro-jeté le lundi 29 août à la salle de la Ciné-mathèque au Centre Georges-Pompidou, avec une traduction

#### DE « JOY » A « FANNY HILL »

## L'érotisme se trompe de film

rey. On y volt une jeune femme, vient pensionnaire d'une maison de cover-girl en renom, mener très librement sa vie sexuelle jusqu'au jour où elle tombe amoureuse d'un homme plus âgé qu'elle. Il s'initie à des plaisirs où alle est réduite à l'état d'objet. L'ombre d'Emmanuelle hante ce film doté d'un confortable budget, aux images très soignées, très raffi nées. Et aussi l'ombre du docteur Freud, car Jov souffre d'un traumatisme d'enfance dont son père est

Cela donne un petit suspense à cette suite de scènes érotiques dont la cover-girl est l'héroine, aliénée après s'être crue libre. Joy nous ramène au temps du « pomosoft » artistique, titillant l'imagination par des ébats simulés, des prouesses sexuelles teintées de perversions Sauf ou aujourd'hui on est blasé. Claudia Udy est belle à voir, mais c'est une nunuche bionde s'appliquant à imiter dans son jeu de « comédienne » Brigitte Bardot et Marilyn Monroe. Résultat : un désastre.

Un bond au dix-huitième siècle et l'on retrouve, avec un film anglais de Gerry O'Hara, Fanny Hill, célèbre fille de joie d'un roman érotique de John Cleland, d'ailleurs très surfait. On en connaissait une adaptation suédoise toumés en 1971. Ici, Fanny Hill re-

Joy, film franco-canadien réalisé vient à son pays d'origine. Une jeune par Serge Bergon, est tiré d'un ro- et jolie paysanne débarque à Lonman autobiographique de Joy Lau- dres, est victime de voleurs et deplaisirs tenue per une maquerelle huppée, où, sans grande résistance, charmes. Le réalisateur s'efforce à recréer, par une succession de couoù l'on savait badiner avec la sexuelité la plus débridée (1).

> Les images aux couleurs pastel frôlent le « hard-cord » par leur gaillardise. Mais Fanny, jouée par une comédienne rigolote, Lisa Raines, conquiert l'amour et la fortune au terme de ses aventures galantes. Oliver Reed et Shelley Winters passent là-dedans comme s'ils s'étaient trompés de film. Point commun entre Joy et la nouvelle Fanny Hill : l'émusme, s'il faut employer ce terme,

#### JACQUES SICLIER.

★ Joy: Voir les exclusivités. Fanny Hill: Voir les films nouveaux.

 La R.A.T.P., elle, ne badine pas. L'affiche de Fanny Hill a due être re-touchée pour pouvoir être apposée sur les autobus parisiens. La femme que l'on voyait nue, de dos, est désormais enveloppée par la cape noire de l'homme qui la tient dans se bras.

La plus ancienne brasserie de Paris et sa terrasse vous accueillent tout l'été jusqu'à 1 heure du matin, 7, rue de la Bastille. Tél.: 272.87.82.



**建工程的现在分词** (4)

40 f (\$6) - 2 (20) 18

rent to the contract

\* \* 4 7 mm

in from the

cinéma In the marginal of the controlled to the control of the control of

1.43.7.

CHARLES A COMPLETE

FF CAPPER OF WAY IN

France :

See and the second

Elevania and an arministra

Telephone of the control of the cont MIN MI MANAGE MAN

DARK FRITZE

. .....

·----

MATTER BY 175 SEE · ...;

O(M) 1 - 1-4 (4-24

77115 27 11 27

FERRIAGE

E1.....

BYTE IS A CALLED A

Photo State & Co.

À.....

. . . .



VARISELE 4 19 15 DE . JOY . A . FANNS HELD.

L'érotisme se trompe de film

. . .

and the second second

.80.2332

der :: distribution of the state of th . min indiana toda integrana, orba soli-nden, di tanan Europea da Gartana Antala, ora dan atalaha dan telama tanan di pelapatan dan tanan tahun an

Agentalis of a Schooling to the State of the Bert de menterftet in all biese Challe der unt beite is und den eine eine und beite is alle geft ein eine und bie ein is alle geft ein eine und bie ein ist bereit ne o lingues faireir at Morn.



# théâtre

ANTOINE (208-77-71), 20 h 30 : Coup de ASTELLE - THEATRE (238-35-53), 20 h 30 : les Bon ATELIER (606-49-24), 21 h : le Neven de

COMEDIE DES CHAMPS-ELYSÉES (720-08-24), 20 h 45 : Pauvre France. COMEDIE-CAUMARTIN (742-43-41), 21 h : Reviens dormir à l'Élysée. DAUNOU (261-69-14), 21 h : Un camepê-

ESPACE-GAITÉ (327-13-54), 20 h 30 : la Bonn femme aux camélias. RSPACE-MARAIS (271-10-19), 20 h 30: le Mariage de Figaro: 22 h 30: les Contes libertins de La Fontaine.

FONTAINE (874-74-40), 20 h 30 : La GALERIE 55 (326-63-51), 21 h : Play it

GALERIE 55 (326-63-51), 21 h : Play it again, Sam (en anglais).

HUCHETTE (326-38-99), 19 h 30 : la Cantatrice chanve; 20 h 30 : la Leçna.

LUCERNATRE (544-57-34), I : 18 h 30 : le Pain nu; 20 h 30 : les Mystères du confessionnal; II : 20 h 15 : Six houres au plus tard; 22 h 15 : l'Esprit oui vale

MADELEINE (265-07-09), 20 h 45 : MARIGNY (225-20-74), 21 h: la Surprise. MICHODIÈRE (742-95-22), 20 h 30 : le Vison voyageur. NOUVEAUTÉS (770-52-76), 20 h 30 :

PALAIS-ROYAL (297-59-81), 20 h 45 : la Fille sur la banquette arrière. POTINIÈRE (261-44-16), 20 h 45 : Il si-

goof Fagotto.
THEATRE D'EDGAR (322-11-02),
20 h 15: les Babes cadres; 22 h: Nous,
on fait ob on nous dit de faire. THEATRE A BOURVIL (373-47-84), 21 h : les Dames de fer ; 22 h : Yen a marr... ez vous ?

TRISTAN BERNARD (522-08-40), 21 h: les Dix Petits Nègres. VARIÈTÉS (233-09-92), 20 h 30 : l'Eti-

Les cafés-théâtres

BLANCS-MANTEAUX (887-15-84), I: 20 h 15; Arcuh = MC2; 21 h 30: les Démones Loulou: 22 h 30: les Sacrés Monstres; II : 20 h 15: les Cards; 21 h 30: Qui a tué Betty Grandt?; 22 h 30: Version originale. CAFÉ DE LA GARE (278-52-51), 22 h 15 : l'Auvent du pavillon 4.

CAFÉ D'EDGAR (322-11-02) 1:20 b 15: Tieas volà deux boudins ; 21 h 30 : Man-geuses d'homme. 22 h 30 : L'amour c'est comme un bateau blanc ; II : 20 h 15 : Les blaireaux sont farigués; 21 h 30 : le Chromosome chatouilleux ; 22 h 30 :

COMEDIE ITALIENNE (320-85-11) 20 h 15 : Dieu m'tripote ; 21 h 30 : Un vantour sur mon balcon ; 22 h 30 : Fais' voir ton Cupidon, LES LUCIOLES (526-51-64), 20 h 15 : Roman-photo pour bouniches en délire. Roman-photo pour bonniches en délire. LE PETIT CASINO (278-36-50), 21 h:

RESTO-SHOW (508-00-81), 21 h: Gérard Dahan (chanson française).
SENTIER DES HALLES (236-37-27),
21 h: Vous descendez à la prochaine? SPLENDED SAINT-MARTIN (208-21-93), 20 h 30 : Aïc... love you ; 22 h : Marianne Sergent.

LE TINTAMARRE (887-33-82), 20 h 15 : Phèdre; 21 h 30 : Apocalypse Na.
VIEILE GRILLE (707-60-93), 21 h :

Les chansonniers

CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (278-44-45), 21 à : François, j'ai mai à mes

La danse

ESCALIER D'OR (523-15-10), à 19 h : M. Mostillet, L. Guillemette, Y. Mi-chand; à 22 h: J. West, L. Guillemette, M. Feyzcau,

Le music-hall

ALCAZAR (329-02-20), 22 h 30 : Specia-ELEPHANT BLANC (562-05-67), 21 b : ELEPHANT BLEU (359 - 58 - 64), 22 h 30 : Tahiti. ELYSEE-MONTMARTRE (252-25-15), 21 h : Montmartre Folic. FOLIES BERGERE (246-77-11), 20 h 45 : Folies de Paris. TOUR EIFFEL (550-34-56), 21 h : On chante sur la tour.

TROTTOUSS DE BUENOS-AIRES (260-44-41), 22 h 15 : J.-C. Carrasco, W. Rios, C. Perez.

Les concerts

LUCERNAIRE, 19 h 45 : H. Boche-Duval (Galilei, Weiss, Bach).

STE-CHAPELLE 18 h 30 et 20 h 30 : Ars Astiqua de Paris.

SQUARE A.-CHÉRIOUX, 17 h : musique

Jazz, pop. rock. folk

CAVEAU DE LA HUCHETTE (326-65-05), 21 h 30 ; S. Guérault. CHAPELLE DES LOMBARDS (357-24-24), 22 h 30 : Pedro Wognin. LUCERNAIRE (544-57-34), 22 h 15 : François Allysse Group. PETIT OPPORTUN (236-01-36), 23 h : G. Lafitte, Wild Bill Davis, Cl. Lucq.

LA RESSERRE AUX DIABLES (272-01-73), 22 h : René Urtreger, Michelot, SLOW CLUB (233-84-30), 21 h 30 :

Les festivals

XVIII- FESTIVAL ESTIVAL DE PARIS (227-12-68)

MAIRIE DU V., 18 h 30 : D. Thai Son (Chopin).

RENCONTRES THEATRALES DU CARREAU DU TEMPLE (274-46-42)20 h 15 : Tabarin ; 22 h : Impasse da Désir.

# cinéma

Les films marqués (\*) sont interdits aux moins de treize aux, (\*\*) aux moins de dix-init aux.

Les exclusivités

<u>La Cinémathéque</u>

CHAILLOT (704-24-24) 15 h. Classiques du cinéma-films d'auteurs, films rares : la Chartreuse de Parme, de Christian-Jaque ; 19 h. Bouchi, de F. Ichikowa; 21 h. Chaleur et pour sière, de J. Ivory.

BEAUBOURG (278-35-57) Relache.

**MERCREDI** ·

Julie Christie - Shashi Kapoor Greta Scacchi - Christopher Cazenove **CHALEUR** POUSSIÈRE

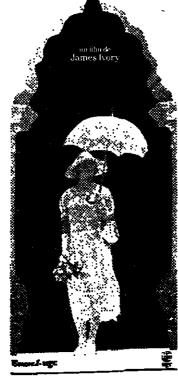

A BOUT DE SOUFFLE MADE IN LLS.A. (A., v.o.) : Ciné-l (271-52-36); Normandie, 8 (359-41-18); v.f.: Rotonde, 6 (633-08-22). L'ANNEE DE TOUS LES DANGERS (Aust., v.o.) : St-Germain Village, 5 (633-63-20) ; Marbeuf, 8 (225-18-45) ; Parnassiens, 14 (320-30-19). L'ARGENT (Fr.): Quintette, 5 (633-

LES AVENTURES DE PANDA (Jap., v.f.): Templiers, 3 (272-94-56) LES AVENTURES SEXUELLES DE NERON ET POPPEE (IL, v.f.) (\*\*) : Paramount Montpernasse, 14 (329-LES AVENTURIERS DE L'ARCHE

PERDUE (A., v.f.) : Trois Hauss-mann, 9 (770-47-55). LA BELLE CAPTIVE (Fr.) : Denfert (H.sp.), 14 (321-41-01). CARBONE 14, LE FILM (Fr.) : Le Marais (HLsp.), 4 (278-47-86). CHICANOS STORY (Mez., v.o.) : Escu-

rial, 13\* (707-28-04).

LE CHOIX DE SOPHIE (A., v.o.): Cinoches, 6\* (633-10-82); U.G.C. Biarritz, 8\* (723-69-23); v.f.: U.G.C. Opéra, 2\* (261-50-32).

LE CERCLE DES PASSIONS (IL, v.o.): Lucernaire, 6º (544-57-34). COUP DE FOUDRE (Fr.) : Colisée, & (359-29-46).

CUJO (A., v.o.) (\*) : Gaumont Halles. (297-49-70); Ambassade, 8 (359-19-08); Parnassiens, 14 (329-83-11); v.f.: Berlitz, 2 (742-60-33); Riche-lien, 2 (233-56-70); Fauvette, 13 (331-60-74); Montparmasse Pathé, 14 (320-12-06); Gaumont Sud, 14 (327-84-50); Images, 18 (522-47-94).

DANS LA VILLE BLANCHE (sti.): Juillet Parnasse, 6<sup>a</sup> (326-58-00); St-Ambroise, 11<sup>a</sup> (700-89-16). DARK CRYSTAL (A., v.f.): Paramouni Opéra, 9: (742-56-31).

DIEU ME SAVONNE (Bots., v.o.) : Quimette, 5: (639-79-38) ; Marignan, 8: (359-92-82) ; v.f. : Impérial Pathé, 2: (742-72-52) : Montparnasse Pathé, 14:

(320-12-06) LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TETE (Bots. A., v.o.): Forum, 1e' (297-53-74); Quintette, 5e' (633-79-38); Ma-rignan, 8e' (359-92-82); v.f.: Français, 9e' (770-33-88); Montparnos, 14e' (327-

DIVA (Fr.): Movies, 1= (260-43-99): Parthéon, 5= (354-15-04); Marbeuf, 8= (225-18-45).

ENIGMA (Fr.) ; U.G.C. Odéon, 6: (325-69-231 : U.G.C. Boulevard, 91

58-00).
FLICS DE CHOC (\*): Pathé-Clichy, 8-

FURYO (Jap., v.o.): Gaumont Halles, 1= (297-49-70); Paramount Odéon, 6= (325-59-83); Ambassade, 8= (359-19-08); 14-Juillet Bastille, 11= (357-90-81); v.f.: U.G.C. Opéra, 2= (261-50-32); Miremar, 14= (320-89-52).

litz, 2º (742-60-33). L'HOMME DE LA RIVIÈRE D'AR-GENT (Aus., v.o.): Escurial Panorama, 13º (707-28-04). IRON MASTER, LA GUERRE DU FER

(Franco-lt., v.f.) : Rex, 2" (236-83-93).

DEBOUT LES CRABES, LA MER

MONTE, film français de Grand-jonan: Forum Orient-Express, 1<sup>st</sup> (233-63-65); Paramount-Marivanx, 2<sup>st</sup> (296-60-40); Paramount-Odéon, 6<sup>st</sup> (325-59-83); Paramount-Odéon, 6<sup>st</sup> (325-59-83); Paramount-Opéra, 9<sup>st</sup> (742-56-31); Paramount-Opéra, 9<sup>st</sup> (742-56-31); Paramount-Bastille, 12<sup>st</sup> (343-178-17). Paramount-Gobalins III

79-17); Paramount-Gobelins, 13-(707-12-28); Paramount-Montparnasse, 14- (329-90-10); Paramount-Orléans, 14- (540-45-91); Convention Saint-Charles, 15- (579-33-00); Paramount-Maillot, 17- (758-24-24); Paramount-Montestre 18: (606-

Paramount-Montmartre, 18: (606-

EQUATEUR (\*), film français de Serge Gainsbourg : Gaumont-Halles, 1= (297-49-70) ; Berlitz, 2= (742-60-33) : Hautefeuille, 6= (633-

(742-60-33); Hautefeuille, & (633-79-38); Colisée, & (359-29-46); Maxérille, & (770-72-86); Nations, 12 (343-04-67); Fauvette, 13 (331-60-74); Miramar, 14 (320-89-52); Gammont-Sud, 14 (327-84-50); Olympic, 14 (542-67-42); Comparing St Conference (542-67-42);

Convention St-Charles, 15 (579-33-00); Lumière, 9 (246-49-07); Clichy-Pathé, 18 (522-46-01).

FANNY HILL. (\*\*), film américain de Jerry O'Hara (v.o.): U.G.C. Odéon, 6 (325-71-08); Biarritz, 8 (723-69-23); (v.f.): Forum Orient-Express, 1 (233-63-65); Rex., 2 (236-83-93); Rio-Opéra, 2 (742-82-54); U.G.C. Opéra, 2 (261-50-32); U.G.C. Montparnasse, 6 (544-14-27); U.G.C. Gare de Lyon,

JOY (Fr.) (\*\*): Rex. 2: (286-83-93); U.G.C. Odéon, 6: (325-71-08); U.G.C. Montparnasse, 6: (633-08-22); U.G.C. Normandie, 8: (359-41-18); U.G.C. Boulevard, 9: (246-66-44); U.G.C. Gare de Lyon, 12: (323-01-59); U.G.C. Gobe-

lins, 13 (336-23-44); U.G.C. Convention, 15 (828-20-64); Pathé Clichy, 18

(522-46-01): Tourelles, 20° (364-

13-78).

LE JUSTICIER DE MINUIT (A., v.o.)

(\*\*): 7° Art Beaubourg. 4° (27834-15): Ermitage, 8° (359-15-71); v.f.:

Rotonde, 6° (633-08-22); U.G.C. Boulevard, 9° (246-66-44); U.G.C. Gobelins,
13° (336-23-44).

LUDWIG-VISCONT1 (I., v.o.): Olympic Saint-Germain, 6' (222-87-23); Pagode, 7' (705-12-15); Olympic Balzac, 8' (561-10-60): Parassiens, 14' (329-23); Viscontant Let (246-60-60)

83-11); Kinopanorama, 15 (306-50-50).

LA LUNE DANS LE CANIVEAU (Fr.):

LA MATIOUETTE (Fr.): Olympic, (4º

LA MÉMOIRE (Egyp., v.o.) : Studio des Ursulines, 5º (354-39-19).

LE MONDE SELON GARP (A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3<sup>e</sup> (271-52-36).

LA MONTAGNE MAGIQUE (All., v.o.): Forum Orient Express, 1" (233-63-65); Saint-Germain Studio, 5' 1633-

63-20); Gaumont Champs-Elysées, 89 (359-04-67); Parnassieus, 14 (329-83-11); v.f.: Saint-Lazare Pasquier, 8 (387-35-43); Athéma, 12 (343-07-48); Gaumont Convention, 15 (828-42-27).

MONTY PYTHON, LE SENS DE LA

VIE (A., v.o.) : Forum, 1° (297-53-74); Impérial, 2° (742-72-52); Hautefeuille, 6° (633-79-38); Marignan, 8° (359-92-82): 14-Juillet Beaugrenelle, 15° (575-79-79)

LE MUR (Franco-Turc. v.o.) (\*): 14 Juil-

André-des-Arts (H. sp.), 6' (326-48-18).

NOUS ÉTIONS TOUS DES NOMS D'ARBRE (Fr.) : Marais, 4 (278-

OFFICIER ET GENTLEMAN (A., v.o.) :

City Triamphe, 8' (562-45-76): v.f.: Paramount Opéra, 9' (742-56-31): Maxé-

let Bastille 11 (357-90-81).

NEWSFRONT (Aust.)

Marbeuf, 8: (225-18-45).

FANNY HILL (\*\*), film an

LES FILMS NOUVEAUX

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles «LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES» 281-26-20+ (de 11 heures à 21 heures,

PAULINE A LA PLAGE (Fr.) : Cino-ches, 6 (633-10-82).

(327-12-0).

PSYCHOSE II (A., v.o.) (\*): Gaumont Halles, i\* (297-49-70): Epéc de Bois, 5\* (337-57-47): v.f.: Français, i\* (770-33-88); Montparnos, 14\* (327-52-37).

LE ROI DES SINGES (Chinois, v.f.) : Marais, 4 (278-47-86).

(22-37-71); Crisce, & (335-25-46).

SUPERMAN III (A., v.o., v.f.): Forum,
1" (297-53-74); v.o.: Cluny Palace, 5"
(354-07-76); Haurefenille, 6" (63379-38); Ambassade, 8" (359-19-08);
George-V, 8" (562-41-46); Parnassiens,
14" (329-83-11); 14-Juillet Beaugrenelle,
15" (575-79-79): v.f.: Berlitz, 2" (74260-33); Richelieu, 2" (233-56-70); Breta-

12° (343-01-59); U.G.C. Gobelins, 13° (336-23-44); Mistral, 14° (539-52-43); U.G.C. Convention, 15° (828-20-64); Murat, 16° (651-99-75); Images, 18° (522-47-94); Secrétan, 19° (241-77-99). PORKY'S II, film américain de Bob

PORKY'S II, film américain de Bob Clark (v.o.): Forum, 1= (297-53-74): Quintette, 5• (633-79-38); Marignan, 8• (359-92-82); (v.f.): St-Lazare Pasquier, 8• (387-35-43); Français, 9• (770-72-86); Fanvette, 13• (331-60-74); Montparnasse-Pathé, 14• (539-52-43); Nation, 12• (343-04-67); Mistral, 14• (539-52-43); Murat, 16• (651-99-75); Images, 18• (522-47-94).

18\* (522-47-94).

TONNERRE DE FEU, film américais de John Badham (v.o.) : Ciné-Beaubourg, 3\* (271-42-75) ; U.G.C.

Danton, 6\* (329-42-62) ; Publicis
St-Germain, 6\* (222-72-80) ; Normandie, 8\* (359-41-18) ; Publicis
Champs-Élysées, 8\* (720-76-23) ; (v.f.) ; Rex, 2\* (236-83-93) ; U.G.C. Opéra, 2\* (236-83-93) ; U.G.C. Montparnasse, 6\* (544-14-27) ; Paramoun-Opéra, 9\* (742-56-31) ; U.G.C. Gare de Lyon, 12\* (343-01-59) ; Paramount-Gobelins, 13\* (707-12-28) ; Paramount-Gulastie, 13\* (580-18-03)

Galaxie, 13 (580-18-03); Paramount-Montparnasse, 14 (329-90-10); Paramount-Orléans, 14

(\$40-45-91); U.G.C. Convention, 15° (\$28-20-64); Passy, 16° (288-

62-34); Paramount-Maillot, 174 (758-24-24); Wepler, 18: (522-46-01); Secrétan, 19: (241-77-99).

gne, 6 (222-57-97); Athéna, 12 (343-07-48); Fauvette, 13 (331-60-74); Gaumont Sud, 14 (327-84-50); Gau-

mont Convention, 15 (828-42-27); Victor-Hugo, 16 (727-49-75); Pathé Cli-chy, 18e (522-46-01); Gaumont Gam-

LE TRÉSOR DES QUATRE COU-RONNES (A., relief, v.o.): Erminage, 8-(359-15-71); v.f.: Rex, 2-(236-83-93).

TOOTSIE (A., v.o.): Cluny Ecoles, 5-(354-20-12); Marbeuf, 8- (225-18-45); v.f.: U.G.C. Opéra, 2- (261-50-32).

LA TRAVIATA (It., v.o.): Vendôme, 2 (742-97-52): Monte-Carlo, 8 (225-

LA TRILOGIE D'APU (Ind., v.o.): 14-Juillet Racine (2º partie), 6º (326-19-68): 14-Juillet Partasse (1º partie)

(H.sp.): Denfert, 14° (321-41-01); (H.sp.): Châtelet Victoria, 1° (508-94-14).

UN FLIC AUX TROUSSES (A., v.o.):
Paramount City Triomphe, 8° (562-45-76); v.f.: Paramount Opéra, 9 (742-

LA VALSE DES PANTINS (A., v.o.) :

VICTOR, VICTORIA (A., v.o.) : Saint-

LA VIE EST UN ROMAN (Fr.) : Studio

VIVEMENT DIMANCHE (Fr.): Gau-mont Halles, la (297-49-70); Richelieu, 2 (233-56-70); Studio de La Harpe, 5 (634-25-52); Hautefeuille, 6e (633-

(634-25-52); Hautefeuille, 6e (633-79-38); La Pagode, 7e (705-12-15); Marignan, 8r (359-28-22); Lincoln, 8r (359-36-14); Saint-Lazare Pasquier, 8r (387-35-43); Français, 9r (770-33-881; Nations, 12r (343-04-67); Montparnasse Pathé, 14r (320-12-06); Mistral, 14r (539-52-43); P.L.M. Saint-Jacques, 14r (589-68-42); I4-Juillet Beaugrenelle, 15r (575-79-79); Mayfair Pathé, 16r (525-77-06); Gaumont Convention, 15r (828-42-27); Paramount Maillot, 17r (758-42-24); Pathé Wepler, 18r (522-46-01).

24-24); Pathé Wepler, 18 (522-46-01).

LA VOITURE (Fr.) : Studio Bertrand,7c

LE VOYAGE A DEAUVILLE (Fr.) :. Olympic, 14' (542-67-42).

Studio de La Harpe, 54 (634-25-52).

Michel 5 (326-79-17).

Cujas, 5" (354-89-22).

L 20\* (636-10-96).

Mardi 23 août

E.T. L'EXTRA-TERRESTRE (A., v.f.) : E.T. 1. EXTRA-TERRESTRE (A., v.f.):
Trois Haussmann, 9 (770-47-55).
L'ETE MEURTRIER (Fr.): Quintette, 5(633-79-38); George-V, 8 (562-41-46);
Ambassade, 8 (359-19-08); Français, 9(770-33-88); Maxéville, 9- (77072-86); Nations, 12 (343-04-67);
Montparnasse-Bienventle, 14 (54425-02); Grand Pavois, 15 (554-46-85).
FAITS DIVERS (Fr.): StAndré-des-Aris, 6 (326-48-18); Parnassiens, 14 (320-30-19).
FANNY ET ALEXANDRE (Sued., v.o.):
Olympic Laxembourg, 6 (633-97-77). ville, 9 (770-72-86); Paramount Mont-parnasse, 14 (329-90-10). OU EST PASSE MON IDOLE ? (A., v.o.): U.G.C. Danton, 6 (329-42-62); U.G.C. Biarritz, 8 (723-69-23). LA PALOMBIÈRE (Fr.) : Saint-André-des-Arts, 6 (326-48-18). André des-Aris, 6 (326-48-18).

PATRICIA (Anl., v.o.) (\*\*): Ciné Beaubourg, 3 (271-42-75); U.G.C. Danton, 6 (329-42-62); U.G.C. Rotonde, 6 (633-68-22); Ermitage, 8 (359-15-71); v.f.: U.G.C. Opéra, 2 (261-50-32); U.G.C. Boulevard, 9 (246-66-44); Paramount Bastille, 12 (343-79-17); Paramount Galaxie, 13 (580-18-03); Convention Saini-Charles, 15 (579-33-00); Murat, 16 (651-99-75); Pathé Clichy, 18 (522-46-01); Secrétan, 19 (241-77-99).

PAULINE A LA PLAGE (Fr.): Cino-

Olympic Luxembourg, 6 (633-97-77), LA FEMME DU CHEF DE GARE (All., v.o.) : 14-Juillet Parnasse, 6º (326-

(522-46-01). FRAGMENTS POUR UN DISCOURS THEATRAL - VITEZ - LE CONSERVATOIRE (fr.) : Studio-Bertrand, 7º (783-64-66).

GAIJIN (Bre., v.o.): Denfert (H.sp.), 14 (321-41-01); Châtelet Victoria (H.sp.), 10 (508-94-14).

(A.S.), 1° (308-94-14).

GANDHI (Bri., v.o.) : Cluny Palace, 5° (354-07-76) ; Plysées Lincoln, 8° (359-36-14) ; v.f. : Capri, 2° (508-11-69).

HISTOIRE DE PIERRA (Franco-It., v.o.) (°) : Noctambules, 5° (354-42-34).

L'HOMME BLESSE (Fr.) (°) : Berlitz, 2° (742-60-33).

Les grandes reprises sauf les dimanches et jours fériés) ANNIE HALL (A., v.o.) : Paramount

BARRY LYNDON (A., v.o.): Movies Halles, 1= (260-43-99): Bonaparte, 6-(326-12-12); Olympic Balzac, 3- (561-10-60); Parmassiens, 14- (329-83-11).

CANNIBAL HOLOCAUST (A., v.f.)

CERTAINS L'AIMENT CHAUD (A., v.o.): Champo, 5 (354-51-60).

LES CINQUANTE-CINQ JOURS DE PEKIN (A., v.o.): Action Christine, 6 (325-47-46); Escurial, 13 (707-28-04). LES CHIENS DE PAILLE (A., v.o.)
(\*\*): U.G.C. Odéon, 6 (325-71-08).

LES PRÉDATEURS (Brit., v.o.) (\*):
Forum Orient Express, 1° (297-53-74);
Saint-Michel, 5° (326-79-17); Marignan,
3° (359-92-82); v.f.: Impérial Pathé, 2°
(742-72-52); Montparnasse Pathé, 14°
(320-12-06). (783-64-66).

DELLVRANCE (A., v.f.) (\*): Opéra Night, 2\* (296-62-56); Boîte à Films (H.sp.), 17\* (622-44-21).

DUEL DANS LE PACTIFIQUE (A., v.o.) : Saint-André-des-Arts, 6 (326-80-25). STELLA (Fr.): Berlitz, 2: (742-60-33); Richelieu, 2: (233-56-70); Bretagne, 6: (222-57-97); Colisée, 8: (359-29-46).

ERASERHEAD (A., v.o.) : Escurial, 134

EXHIBITION (Fr.) (\*\*): U.G.C. Opéra, 2\* (261-50-32); U.G.C. Danton, 6\* (329-42-62); Biarritz, 8\* (723-69-23); U.G.C. Gare de Lyon, 12\* (343-01-59).

LA FABULEUSE HISTOIRE DE DONALD ET DES CASTORS JUNIORS (A., v.f.): Forum Orient Express, 1° (233-63-65): Richelieu, 2° (233-56-70): Ambassade, 8° (359-19-08); La Royale, 8° (265-82-66); Fauvette, 13° (331-56-86): Mistral, 14° (539-52-43): Montparnasse Pathé, 14° (320-12-06): Grand Pavois, 15° (554-46-85): Images, 18° (522-47-94): Gaumont Gambetta, 20° (636-10-96).

LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX FOIS (A., v.o.) (°): George-V, 8° (562-41-46); v.f., Montparnos, 14° (325-52-37).

(325-52-37). L'EXTRAVAGANT MR. RUGGLES

FLESH (A.) (\*\*): Movies, 1= (260-43-99); Action Christine (H.sp.), 6-(325-47-46). GIMME SHELTER (A., v.o.): Vidéo-

SIONE, 6\* (325-60-34).

GLISSEMENTS PROGRESSIFS DU
PLAISIR (H.sp.) (Fr.) (\*\*): Denfert.

naire, 6: (544-57-34).

HAIR (A, v.o.): Paramount-Odéon, 6r (325-59-83); Publicis Matignon, 8r

L'HOMME AU MASQUE DE CIRE (A., v.o.): Espace-Gaîté, 14 (327-95-94).

L'ILE SUR LE TOIT DU MONDE (A., v.f.): Napoléon, 17- (380-41-46). L'IMPORTANT C'EST D'AIMER (Fr.) (\*\*) : la Boîte à films (H. sp.), 17: (622-

JEREMIAH JOHNSON (A., v.f.) : Opéra-Night, 2º (296-62-56) ; La Boîte à films (H. sp.), 17º (622-44-21).

KRAMER CONTRE KRAMER

LA MENACE: Paramount-Marivaux, 2-(296-80-40): Paramount-Odéon, 6-(325-59-83); Max-Linder, 9- (770-40-04); Paramount-Montparnasse, 14-(329-10-10); Paramount-Montmartre, 18- (606-34-25).

MOROCCO (A., v.o.) : Action-Ecoles, 5: (325-72-07).

ON ACHEVE BIEN LES CHEVAUX (A., v.o.): Action-Christine, 6 (325-47-46).

PHANTOM OF THE PARADISE (A., v.o.) (\*): Cinoches, 6\* (633-10-82); Saim-Lambert, 15\* (532-91-68).

PINK FLOYD THE WALL (A., v.o.) : Studio Médicis, 5 (633-25-97).

VOUS HABITEZ CHEZ VOS PA-RENTS? (Fr.): Berlitz, 2º (742-60-33); Marignan, 8º (359-92-82); Maxèville, 9º (770-72-86); Miramar, 14º (320-89-52); Mistral, 14º (539-52-43); U.G.C. Convention, 15 (828-20-64); Pathe Wepler, 18 (522-46-01); Gaur Gamberta, 20 (636-10-96).

LES ARISTOCHATS (A., v.f.) : Napo-léon, (7: (380-41-46).

BYE BYE BRASIL (A.) : Denfert, 14 (321-41-01).

(\*\*): Paramount Marivaux, 2\* (296-80-40): Paramount Montmartre, 18: (606-34-25).

COUP DE CŒUR (A., v.o.) : Studio Ber-trand, 7: (783-64-66).

LES DAMNÉS (lt., v.f.) : Opéra Night, LES DAMINES (II., v.i.) 2 (296-62-56).

LE DAHLIA BLEU (A., v.o.) : Olympic Luxembourg, 6 (633-97-77).

DEEP END (A., v.o.) : Studio Bertrand

LE DERNIER TANGO A PARIS (l., v.o.) (\*\*): Ciné Beaubourg, 3\* (271-52-36).

BOCTEUR JIVAGO (A., v.o.): Marbeuf, 8 (225-18-45): (v.f.), Lumière, 9 (246-49-07); Gaumont Sud, 14 (397-87-50);

EL MAGNIFICO ([L., v.f.) : Paramount Opéra, 9 (742-56-31); Paramount Montparnasse, 14 (329-90-10). EMMANUELLE (Fr.) (\*\*): Paramount City, 8\* (562-45-76).

(707-28-04).

L'ESPION QUI M'AIMAIT (A., v.o.):

George-V. 8: (562-41-46): v.f., Gaité
Boulevard, 9: (233-67-06).

LA FABULEUSE HISTOIRE DE

(A. v.o.) : Olympic Luxembourg, 6° (633-97-77) ; Olympic Balzac, 8° (561-10-60).

LA GUERRE DU FEU (Fr.) : Lucer-LA GRANDE BOUFFE (Fr.-It.) (\*\*) 14-Juillet Parnasse, 6 (326-58-00); 14-Juillet Beaugrenelle, 15 (575-79-79); 14-Juillet Bastille, 11 (357-90-81).

HAMMETT (A., v.o.) : Studio Bertrand, 7: (783-64-66).

LES HOMMES PRÉFÈRENT LES BLONDES (A., v.o.) : Contrescarpe, 5 IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST (Franco-it., v.f.): Trois Haussmann, 9e (246-66-44).

JÉSUS DE NAZARETH (It., v.f.) I= et 2 parties) : Grand-Pavois, 15 (554-46-85).

MIDNIGHT EXPRESS (A., v.f.) (\*\*) : Capri, 2º (508-11-69). MONTY PYTHON SACRÉ GRAAL (A., v.o.): Cluny-Écoles, & (354-20-12).

LA NUIT DE L'IGUANE (A., v.o.) Action-Christine bis, 6' (325-47-56).

PINOCCHIO (A., v.f.) : Napoléon, 17: (380-41-46).

REBECCA (A., v.o.) : Espace-Gaité, 14 (327-95-94). RIZ AMER (IL. v.o.) : Studio Logos, 5-(354-26-42) SPARTACUS (A., v.o.): U.G.C. Biarritz,

8r (723-69-23); v.f. : Paramount-Marivaux, 20r (296-80-40). SUPERVIXENS (A.) (\*\*): Hollywood-Boulevard, 9 (770-10-41).

TAIS-TOI QUAND TU PARLES (Fr.): Arcades, 2 (233-54-58); Ambassade, 8 (359-19-08); U.G.C. Gare de Lyon, 12 (343-01-59).

TRAQUENARD (A., v.o.): Action-Christine (H. sp.), 6 (325-47-46).

THE ROSE (A., v.o ): U.G.C. Champs-Elysées, 8' (359-12-15). TAXI DRIVER (A., v.o.) (\*\*):
Gaumont-Halles, 1\* (297-49-70): Saint-Germain Huchette, 5\* (633-63-20); Lyncoln, 8\* (359-36-14): Parmassiers, 14\* (320-30-19): 14-Juillet Beaugrenelle, (575-79-79) ; v.f. : Arcades, 2 (233-54-58) ; Lumière, ♀ (246-49-07).

TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS (A., v.f.) : Paramount-City Triomphe, 8\* (562-45-76) ; Paramount-Opérs, 9\* (742-56-31): Paramount-Bastille, 12-(343-79-17): Paramount-Galaxie, 13-(580-18-03): Paramount-Montparasse, 14\* (329-90-10); Convention Saint-Charles, 15\* (579-33-00); Paramount-Montmartre, 18\* (606-34-25). LE TROISIÈME HOMME (A., v.o.) :

VIVA ZAPATA (A., v.o.) : André-Bazin, 13 (337-74-39).

WOODSTOCK (A., v.o.) : Peniche des
Arts, 16 (527-77-55). YOYO (Fr.) : Denfert (H. sp.), 14 (321-Les festivals

MARX BROTHERS (v.o.) : Action Ecoles, 5: (325-72-07) : Un jour au ciroue.

Каташагоу.

LES FEMMES DE FASSBINDER (v.o.) : Studio Galande, 5 (354-72-21) ; 18 h 10 : Lola, une femme almande ; 16 h 5 : Lili Marleen. DOSTOIEVSKY (v.o.) Cosmos, 64 (544-28-80), 20 h; 16 h; les Frères

VITEZ ET LE THÉATRE vu par MARIA KOLEVA: Studio Bertrand 7. (783-64-66). POLAR (v.o.): Action Lafayette, 9 (878-80-50): la chute d'un caïd.

LES STARS D'HOLLYWOOD (v.o.): Action Lafayette, 9 (878-80-50): les Amantes de la nuit. POLAR-STORY (v.o.) : Olympic, 14 (542-67-42) : le Fauve. CHEFS D'ŒUVRE ET NANARS DU CINÉMA ITALIEN (v.o.) République Cinéma, 11 (805-51-33) : l'Évangile selon saint Mathieu.
LES GRANDES REPRISES DE

L'ESCURIAL: (v.o.): Escurial, 13° (707-28-04); 17 h: Ludwig, requiem pour un roi vierge: 19 h 30 : les 55 jours de Pékin; 22 h 30 : Chicanos Story.

COMEDIES MUSICALES (v.o.) : -Mac-Mahon, 17 (380-24-81) : Tous en seene

SEAN CONNERY : Righto, 19 (607-87-61) : Cinq jour ce printemps-là ; la Rose et la flèche ; Zardoz ; le Lion et BUSTER KEATON: Marais, 4 (278-47-86) : la Crossière du Naviga-

NEW-YORK VU PAR... (v.o.) : Saint-Séveria, 5 (354-50-91): 17 h: Next Stop Greenwich Village; 18 h 50: Et tout le monde riait: 20 h 30: Sur les quais; 22 h 30 : les Bas-Fonds new-

Les séances spéciales

L'AGE D'OR (Mex.) : Templiers, 3- (272-94-561, 22 h 30. AMERICAN GIGOLO (A., v.o.) : Châte-ALIEN (A., v.o.) (\*) : Rivoli Beanbourg, # (272-63-32), 20 h 10. APOCALYPSE NOW (A., v.o.) (\*Boite à films, 17\* (622-44-21), 21 h 45.

BLADE RUNNER (\*) (A., v.a.): Rivoli Beaubourg, 4\* (272-63-32), 22 h 15 + v.f. Opéra Night, 2\* (296-62-56), 19 h 20, 21 h 30. CASANOVA, UN ADOLESCENT A VE-NISE (lt., v.o.): Rivoli Beaubourg, 4 (272-63-32), 16 h 15.

CLEMENTINE TANGO (Fr.): Châtelet Victoria, la (508-94-14), 22 h 15. LA DAME DE SHANGHAI (A., v.o.): Otympic, 14 (542-67-42), 18 h.
DIALOGO DI ROMA (Fr.): Olympic, 14. (542-67-42), 18 h. ELEPHANT MAN (A., v.o.): Templiers, 3: (272-94-56), 20 h 10.

FLESH (A., v.o.) (\*\*): Action Christine, 6\* (325-47-46), 22 h 25. HAMMETT (A., v.o.) : Studio Bertrand, 7: (783-64-66), 16 h, 22 h 30. JOHNNY GOT HIS GUN (A., v.o.) : Châtelet Victoria, 1" (508-94-14), 20 b 15.

LETTRES D'AMOUR EN SOMALIE

(Fr.): Olympic, 14 (542-67-42), 18 b. MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Cav.o.): Parmassiens, 14 (329-83-11); MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Cav. J.: Caprin, ≥ (508-11-69).

MÈME A L'OMBRE, LE SOLEIL LEUR TAPE SUR LA TÊTE (It., v.f.): Arcades, ≥ (233-54-58).

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Capring 17 (380-30-11), 16 h 30.

MA FRANÇAIS (A., v.o.) : Calypso, 17 (380-30-11), 19 h 30. LE MASQUE DE FU MANCHU (A. v.o.) : Olympic-Luxembourg (633-97-77), 24 h.

MORT A VENISE (lt., v.f.) Templiers, 3\* (272-94-56), 22 h.

ORANGE MÉCANIQUE (\*\*) (A., v.o.) Studio Galande, 5 (354-72-71), 20 h 15. PANIQUE A NEEDLE PARK (\*\*) (A. v.o.) : Olympic Luxembourg, 64 (633-97-77), 24 h.

NEW-YORK, NEW-YORK (version intégrale): Calypso, 17º (380-30-11).

NINOTCHKA (A., v.o.) : Action-Christine, 6' (325-47-46).

LA NUIT DE L'IGUANE (A., v.o.) : 94-14), 22 h.

NINOTCHKA (A., v.o.) : Châtelet Victoria, 3 = (508-14), 22 h. REVE DE SINGE, (IL, v.o.) : Châtelet Victoria, 1º (508-94-14), 16 h.

TOUTE NUDITÉ SERA CHATIÉE (Brés.): Denfert, 14 (321-41-01), 18 h. VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER (A., v.o.) : Calypso, 17: (380-30-11), 21 h. XICA DA SH.VA (Brés., v.o.) : Denfert, 14 (321-41-01), 22 h. Z (Fr.): Templiers (272-94-56), mar.

ZAZIE DANS LE METRO (Fr.) : Den-

fert, 14º (321-41-01), 16 h



(783-64-66).

Mardi 23 août

Na term Tarks

Grade Commence

No. of the control of

Warder Handle St. 15

A topic is

the first that the

Mabeth III Tit.

------

er an en en en en en en en

All art tam da in the

大学 はない 日本 はいい

12-1-2 x --- ;

٠. ٠. ٠. ٠. ٠.

A state of the sta

المراوا والإخارة

Breaker Constant

22. .

-----

••`:-:-

. . .

ರ್ವಜ ಜ

-13:-- ·

್:ಹಿಚ್-

\*=5:--

Agricond SCHAILL

Maria Maria

٠٠... ١٠٠٠

Contract of the

The state of Streets.

Contract of the part of

Approximate the same of the same.

A Baymond & HARLE

Maria Company

Same and the same and a same at

A Company of the Comp

State of the state

Section 2 Section 2

MOBLOT S. A.

SOURCE TION D'ORSEQUES

<sup>522-27-22</sup>

A CONTRACT

Aderesta judist.

A Visit Contract

William Pro leme

diprinting ...

The same of the same

Ten 3-2-2-5- --

Transfer of the State of the

🥱 para Hom (HZIAK).

CARNE

M. Lamper MPER 65 E.

the Parish that we never to be a fi A Policy Service of Artists

make the control of t

Mark Mark 17 17 17

g an leasure of the

 $\lim_{n\to\infty} \|\widehat{\psi}_{\mathcal{E}}(\mathcal{T}_{n})\|_{L^{\infty}(\mathbb{R}^{N})} \leq e^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{n}{2}}$ 

أراد المجرعات عماليسية فالمهيية

BATAN THE TOTAL THE TOTAL THE TANK THE

Remarks to the second

pages of the contract of the contract of

THE TOTAL STATE

والمعوال والأعوال أوالي المراجع

We was the section

The section of the se

 $\operatorname{res}(\operatorname{\mathsf{det}}(\operatorname{\mathsf{det}})) = \operatorname{\mathsf{det}}(\operatorname{\mathsf{det}}(\operatorname{\mathsf{det}}))$ 

War war war war and the

M sylven 🐫

a lagre de la Ser la La la la

----

1.0

t with

en du'

M. Sangara Million 17

#### L'INFORMATION LOCALE A L'HEURE D'ÉTÉ

#### Morlaix (Finistère). - « Les pompiers ont été appelés, hier, vers 13 heures, chez M. Michel Bretèche, trouver des jecteurs de remplac ment. Il va donc les chercher là où iis 1, rue Edgar-Quinet, conducteur de

travaux, pour éteindre un feu qui s'était déclaré dans une friteuse. Mais, à leur arrivée, tout danger était fait que noircir le plafond de la pièce. » Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, vendredi 12 août 1983, dix lignes parmi d'autres...

Le bureau local du Télégramme se trouve au pied de cet acqueduc monumental qui entaille la ville d'une orgueilleuse balafre, entre le café de la Grande Terrassa – très *revival* 1900, avec juke-box au-dehors, tisserie Martin, dont la facade a ce ie-ne-sais-quoi d'élégance désuète propre aux commerces chics des sous-préfectures, en plein centre de Morlaix, antre les glapissements de Jackie Quartz et la vitrine des bon-

Un écho, des images qui n'ont rien d'original. Chacun - sauf ceux qui n'ont jamais quitté Paris - en a déjà vu de semblables dans l'une ou l'autre des deux mille villes de France. Le journal local ancré dans son patelin,

on connaît. Alors ? D'autant qu'il y a cette espèce de gêne. Un exemple, le directeur à ses principaux collaborateurs : « Je vous présente Monsieur, journaliste au Monde, qui nous rend visite pour voir comment fonctionne un iournal régional (on ne dit pas ∉ de provinca ») pendant les vacances. » Pourquoi pas en effet ? Poignées de main, regards qui s'observent. L'affaire n'est-elle pas entendue d'avance? Certes, le directeur, Jean-Pierre Coudurier, n'est pas mécontent qu'un confrère national s'intéresse à lui; dame, quand on se bat tous les jours contre le « plus grand quotidien du pays ». Quest-France aux 707 000 examplaires vendus, il n'est jamais mauvais de faire parler de soi. Mais le représentant de la « grande information » ne vient-il pas s'intéresser à la manière dont on distille la « petite » oour mieux kui administrer

toute paternelle ? En mai estival d'un sujet facile, le Parisien ? Au Télégramme, où l'on seit que l'on vaut mieux que de se faire tailler un cliché, on affiche une assurance paisible. Et l'on devine bien que le confrère est plutôt venu chercher la réponse - qu'on lui donnera volontiers - non sans fierté, à cette question: Comment peut bien faire un petit quadidien sans aucun lien ou appui de quiconque, pour progresser tous les ans de 3 000 à 4 000 exemplaires, et particulièrement en été, quand l'ensemble de la presse lienne se porte de plus en plus mal? Quels secrets de fabrication expliquent cette réussite ?

une lecon d'une condescendance

« C'est simple, on participe à l≤ via locale et on s'accroche au terrain. à tous les terrains ». Simple en effet ; mais ou'est-ce que cela signifie ?

« Cela veut dire que, lorsque l'on vit en vendant 172 000 exemplaires. on ne peut pas se permettre, pai , de perdre 40 000 lecteurs pendant les mois d'été sous prétexte qu'ils partent en vacances », expliqe Rémy Théréné, responsable des ventes et de la promotion. Si l'actua-lité, elle aussi, a l'habitude de prenmunicipaux le plus souvent, les problèmes économiques et sociaux en veilleuse. - les frais fixes demeurent incompressibles ou presque. La seule solution, pour le Télégramme était de

Les refus d'autorisation, les

saisies de matériel et les

plaintes déposées contre di-

de Paris et de la région pari-

sienne continuent de provo-

quer réactions et efferves-

■ La fermeture de la Voix du cè-

dre a entraîné une réaction à Bev-

routh des Forces libanaises (milices

chrétiennes unifiées). M. Naoum Fa-

rah, chef des relations extérieures, a

notamment déclaré que, par cette

mesure, le gouvernement français « a

décidé de prendre une part active aux

multiples campagnes de désinforma-

tion et de diffamation qui touchent à

l'intérêt suprême du Liben ». On fait

remarquer au secrétariat d'Etat fran-

çais chargé des techniques de la

communication que « la loi française

s'applique en France à tout le

Redio-Tiers-Monde saisie sa-

medi, affirme dans un communiqué

que la police a « seccagé et mis à sac

ses locaux ». Le commissariat

concerné (vingtième arrondissement)

A Radio-Voca, radio indépendan-

tiste antillaise, la pression sembleit

un peu descendue mardi matin. Les

animateurs ont fait disparaître les

8 Rié € ces assertions ridicules ».

cence.

De notre envoyé spécial

Bénodet, Avec Fouesnant, la localité voisine, cette petite station du littoral sud-finistérien compte 7 000 habitants en temps normal. L'été, se population se multiplie par dix, awand ce n'est pas par quinze. Au beau milieu du remue-ménage vacancier, à un emplacement stratégique du centre-ville, le Télégramme a installé une caravanne à ses couleurs. C'est l'une de ses quatre ré-

dactions de campagne estivale. « Au début, raconte Albert Coquil, secrétaire général de rédaction en charge de l'actualité régionale, nous avons imaginé cette formule pour la commodité des journalistes. Puis nous nous sommes vite apercus au une présence physique était un moyen important de se faire connaître des vacanciers ». Anne Audret, étudiante en journalisme à Rennes, y tient permanence. Entre deux visites de curieux ou de touristes en quête l'actualité du mois d'août. « La consigne est de « couvrir » tout ce qui peut être utile aux gens en vacances, explique-t-elle. Ça va des dangers de la mer aux productions artisanales locales, en passant par

les concerts rock et autres festnoz. » « Les lecteurs ne se contentaient plus des traditionnelles pages vecances où l'on donnait des buts de promenades, raconte Albert Coquil La Bretagne a évolué, ces demières années, d'un tourisme familial vers un tourisme de jeunes, beaucoup moins « popotes ». Il nous fallait nous adapter. » Autre effort notable, la publication de quatre suppléments d'été demi-format, encartés dans le quotidien tous les quinze jours. Ils remplacent les suppléments

∢ femmes » et « télévision » habituels

« Il s'agit de ne rien négliger, exolique le responsable de la promotion. L'alimentation des points de vente est revue au peigne fin. Le patronage de manifestations locales, oui coûtent 2.2 millions de francs par an au journal, y rabattent la clientèle rilan de ces efforts est largement positif, puisque le Télégramme récupère non seulement son manque à gagner, mais augmente encore ses née, de 7 000 à 10 000 lecteurs.

#### Maillage serré

Si les responsables du Télégramme ne sont pas mécontents de ces résultats, ils les évoquent sans iubilation particulière. Les efforts de 'été, il est vrai, ne sont qu'un des nente contre un concurrent puissant, de qualité, lui aussi en constante progression (le Monde du 17 mai). Une robilisation tous azimuts pour une bagarre avec bec et ongles.

Retour à Morlaix, dans la cave du quotidien. Il est 23 h 29. « Alors. qui a gagné ? » L'ouvrier rotativiste apporte à son collègue la plaque offset de la demière page à caler sur la machine, la 4, celle qui donne le résultat de la course à la voite du Figaro. main leste. la plaque est calée sur son cylindre. Un vovant ∢ embravage groupe a s'allume : 23 h 30, l'heure du bouclage est respectée.

La beile « bécane » i Elle vaut la

armes qu'ils exhibaient lundi après-

● Carbone-14, la première radio

saisie, a émis dimanche soir sur

Fréquence-Gaie, la radio des homo-

sexuels, qui occupe désormais la fré-

quence utilisée précédemment par

Carbone-14. Des négociations sont

pour une collaboration plus durable.

Un Mouvement des radios libres a

vu le jour à l'instigation de l'Union

des amis des radios libres, créée au

début de 1983. Dans un « appel »,

ce mouvement critique sévèrement la

« nuit de la Saint-Barthélemy » et la

« iustification odieuse » du secrétaire

d'Etat : il ∢ invite les parlementaires

à prendre leurs responsabilités ».

Adresse: 54 bis, avenue Mozart,

M. Thierry Saussez, directeur

d'Image et Stratégie (conseil en com-

munication lié à l'opposition) et pré-

sident de la radio interdite Méga-

West à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), à écrit à M™ Mi-

chèle Cotta, présidente de la Haute

Autorité de la communication audio-

visuelle. Il lui demande notamment si

le pluralisme est bien respecté, alors

que, « dans le même secteur, un ra-

dio communiste et une radio socia-

liste sont autorisées ».

75016 Paris.

DANS LES RADIOS LOCALES PARISIENNES

Toujours l'effervescence

mldi.

#### Les «secrets» du «Télégramme de Brest»

bagatelle de 18 millions de francs. En

quelques instants, la voilà déjà en route pour tirer ses 60 000 exem-

plaires à l'heure. Et en double

Ce détour par le sous-sol du quoti-

dien vaut bien des discours. Car, à

elle seule, l'infrastructure de produc-

sance. Pour tirer 200 000 exem-

plaires, un équipement blen plus

modeste suffirait à la tâche, la vieille

rotative servant de secours. La ré-

ponse est simple. En doublant ses

capacités de tirage, le Télégramme a

voulu retarder au maximum son

heure de bouclage pour servir les

nouvelles les plus fraîches possibles

par rapport à son rival (Ouest-

France), à travers onze éditions très

Pour coller le plus possible au ter-

rain, le quotidien de cette Bretagne

de granit du bout du monde a auss

tissé une fantastique toile sur son

domaine, qui couvre tout le Finistère

et une partie des Côtes-du-Nord et

du Morbihan. L'organisation d'une

distribution autonome fait appel à un

vaste réseau de 1 000 dépositaires,

exclusifs pour la plupart, et de

2 500 sous dépositaires. Au total,

près de 4 000 personnes mobilisées,

dont 400 porteurs, qui livrent à do-

7 h 30 le matin.

micile le journal à 80 000 avant

Mais ce n'est pas tout. Comme

tous les régionaux, le Télégramme

met à contribution, en plus de journa-

de famille ou retraités, qui ratissent

leur commune et glanent mille et un

petits riens qui font sa vie quoti-dienne. Au Télégramme, le maillage

est particulièrement serré. Si la ré-

daction (122 journalistes) forme une

masse salariale de quelque 1,5 mil-

lion de francs, la rémunération des

600 correspondants revient à

rendu d'une réunion de conseil muni-

cipal est payé 90 francs (s'il est

transmis dans les douze heures, si-

non 10 francs), que l'annonce d'une

réunion vaut 6 francs, l'écho sportif

25 francs ou le fait divers 30 francs,

on imagine la masse de petites nou-

velles dont le Télégramme est le vec-

teur. Des informations dont certaines

frisent l'indiscrétion. Mais les lec-

teurs en sont friands - encore plus

que des autres informations qui font

un journal régional ou pas, si l'on en

croit les résultats du quotidien : un

chiffre d'affaires de 216 millions de

francs en 1982, un bénéfice d'exploi-

tation de 13,5 millions et une marge

brute d'autofinancement de près de

• Radio-Caroline, le plonnier

des radios pirates de l'après-guerre, a repris ses émissions sur 319 m

ondes moyennes à partir d'un chalu

tier ancré en mer du Nord, au large des côtes anglaises. Lancée en 1964

sur une formule alliant musique

sévère envers les radios pirates, le

siège social de la nouvelle Radio-

Caroline, qui bénéficie de capitaux

américains, se trouve à Los Angeles.

et de la télévision (SURT-

C.F.D.T.), la plus importante des

organisations syndicales de l'audio-

• Le Syndicat unifié de la radio

pop et annonces publicitaires

ÉRIC ROHDE.

11 millions de francs...

Lorsque l'on sait que le compte

différentes les unes des autres.

PREMIÈRE CHAINE: TF 1 20 h 35 Mardivertissement: Gala consécration

Midem 83. Avec Cheap Trick. Nicole, Girlschool.

21 h 35 Journal (et à 23 h 40). 21 h 45 Championnets d'Europe de natation à

« lèse » (largeur du rouleau de papier), s'il vous plaît I Mais pourquoi le Télégramme en a-t-il deux de ce 21 h 55 Ciné soir : Deux hommes en fuite. type, en plus d'une ancienne qui « fait » 45 000 à l'heure ? Film anglais de J. Losey (1969), avec R. Shaw, M. McDowell, P. Brown, H. Woolf, A. Bradford,

C. Malcolm.

Deux hommes, d'ages différents, doivent fuir ensemble sur un long parcours. Ils sont traqués par un hélicoptère et, dans le danger commun, leurs relations deviennent ambigués. Étude de comportement, conduisant à un apologue sur les forces d'oppression du monde moderne et la liberté individuelle. Losey rencontra beaucoup de difficultés qui cours du sournage : de ce loit le film est difficultés au cours du tournage ; de ce fait, le film est resté schématique malgré quelques beaux moments de

mise en scène 23 h 55 Un soir, une étoile.

#### **DEUXIÈME CHAINE: A 2**

20 h 35 Film: Ah! les belles bacchantes! Film français de J. Loubignac (1954), avec R. Dhéry, C. Brosset, R. Bussières, F. Luguet, J. Maillan, L de Funes (Rediffusion). Un commissaire de police, une danseuse débutante, un

plombier et sa semme, perturbent la répétition d'une revue de music-hall. Médiocre « mise en silm » d'un spectacle burlesque, façon « Branquignol », créé au théatre par Robert Dhéry et sa troupe.

22 h 10 En souvenir de Max-Pol Fouchet : Van L'arrivée de Vincent Van Gogh à Paris, sa rencontre avec l'impressionnisme. Paris, la Provence... 23 h 10 Journal

TROISIÈME CHAINE: FR 3 20 h 35 La dernière séance. Emission d'E. Mitchell et G. Jourdhui. A 20 h 40, Dessin animé : Bugs Bunny ; à 22 h 45, Tex Avery et réclames de l'époque.

listes professionnels, des correspon-20 h 50 Premier film : Marqué par la haine Film américain de R. Wise (1956), avec P. Newman, P. Angeli, E. Sloane, E. Heckart, S. Mineo, H.-J. Stone dants qui ne le sont pas : instituteurs, employés municipaux, mères

Un ieune homme d'origine italienne, né dans un quartier Un jeune homme d'origine italienne, né dans un quartier pauvre de New-York, devient un boxeur célèbre après avoir connu les maisons de redressement et les travaux forcés pour divers actes de délinquance. C'est la biogra-phie du champion de boxe Rocky Graziano dans un contexte social remarquablement décrit. La réalisation est à la mesure d'une vie dramaique et violente, et Paul Newman s'est passionné pour son personnage.



23 h 5 Journal. 23 h 20 Deuxième film : Décision à Sundon Film américain de B. Boetticher (1957), avec R. Scott, J. Carroll, K. Steele, V. French, N. Berry, J. Archer. Un aventurier arrive dans une petite ville de l'Ouest. On aventurer arrive aans une pette une de la cité pour tuer un homme – personnage important de la cité – qu'il rend responsable de la mort de sa femme. L'action est conduite avec efficacité et Randolph Scott est étonnant dans un rôle sans manichéisme. Western, inédit en France, d'un réalisateur de série B qui sur

transformer les conventions et les archétypes du genre. 0 h 40 Prélude à la nuit. Winterliebe, de R. Strauss, par V. Reinemann, baryton

## et D. Selig, piano.

FRANCE-CULTURE

20 h, La chanson de l'oisean : Etats-Unis, Inde, Népal, Australie. 21 h. Les cinéastes du documentaire : un compagnon du

FRANCE-MUSIQUE 28 h 30, Concert (donné le 7 août 1983 na Grosses Fest-spielhaus de Salzbourg) : Symphonie nº 6; de Schubert, Stabat mater, de Rossini, par l'Orchestre philharmonique de Vienne et les chœurs du Wiener Staatsoper, dir. R. Muti; sol.: J. Norman, soprano, F. Araiza, ténor, A. Baltsa, mezzo, S. Estes, bases.

22 h 15, Fréquence de mit : Le tour du monde en trente-cing réves : quelques Afriques.

#### Mercredi 24 août

#### PREMIÈRE CHAINE: TF1

- 13 h Journal.
- 13 h 35 Sloane, agent spécial. 16 h 30 Croque vacances.
- 18 h Le rendez-vous. 18 h 10 Revoir : Histoire de l'aviation.
- 19 h 5 Météorologie.
- 19 h 15 Emissions régionales. 19 h 40 Jeu : Super-défi.
- 19 h 45 Jeu: Marions-les. 19 h 53 Tirage du loto.
- 20 h Journal (et à 22 h 40).
- 20 h 35 Vagabondages. Emission de R. Gicquel et D. Sanders. Avec Francis Lemarque, Djurdjura...

21 h 45 Autour de l'Opéra : Wozzeck. d'A. Berg, d'après G. Buchner, dir. musicale S. Cambreling, avec E. Grundheber, L. Pezzino, C. Feller, l'orcheure et les chœurs de l'Opéra national de Belgioue. Enregistrée pendant toute la durée de la préparation de

Wazzeck à l'Opéra national de Bruxelles, cette émission montre le travail progressif des chanteurs, du metteur en scène, du chef d'orchestre, des musiciens. 22 h 50 Championnats d'Europe de natation à Rome.

23 h 10 Caméra fantastique : Réflexions sur un miroir. L'avenir du cinéma fantastique français.

23 h 30 Journal. 23 h 45 Un soir, une étoile

#### **DEUXIÈME CHAINE: A 2**

- 12 h Journal (et à 12 h 45).
- hors des eaux territoriales, bat pa-12 h 30 Les amours des années grises. villon panaméen et est approvi-13 h 30 Série : le Virginien. sionné à partir de l'Espagne. Le

  - 15 h 55 Sports été.
  - 18 h 40 Flash info.
  - 19 h 15 Émissions régionales.
  - 20 h Journal.

Victimes de leur soif du pouvoir, ils périrent sous une ricimes de teur soij au pouvoir, its perirent sous une avalanche de neige. Quelques siècles plus tard, la légende va-t-elle se renouveler? Gérard Guillaume a tourné en Ariège une fable comme toujours à la limite du réel et de la fiction, en contact étroit avec la population. Un western « moral » sur le pouvoir, sur la xénophoble, doublé d'une étude de mœurs.

22 h 15 Concert : Rechmaninov. Concerto н° 3 pour piana, par l'Orchestre philharmo-nique de New-York, dir. Z. Meta.

#### TROISIÈME CHAINE: FR 3

- 19 h 10 Journal,
  - Le professeur Balthazar; Rock'n'rock; l'alphabet

- goli, Célèbre à Paris, il conquiert l'Amérique du Sud. De retour à Rome, il fait ses adieux à la scène.
- 21 h 35 Journal.
- L'art du camouflage, réal. F. Rossif. La rascasse, le scorpion, le crapaud de mer, les crabes : comment et pourquoi se cachent-lls ?
- 22 h 30 Film : le Souffle au cœur,
- Film français de L. Malle (1970); avec L. Massari, B. Ferreux; D. Gélin, M. Winocourt, F. Ferreux, M. Lonsdale, A. Ninchi.
- En 1954, un adolescent, appartenam à une famille bour-geoise de Dijon, s'intile à la sexualité. Pendant une cure dans une station thermale, il connaît, avec sa mère, un moment de bonheur très particulier. Chronique de mæurs où Louis Malle fustige la morale hypocrite d'un milieu qu'il consait bien. L'inceste, qui n'en est pas le sujet essentiel, causa un scandale à l'époque où le film 0 h 25 Prélude à la nuit.
- La pub et la mort, de J. Lennon, spectacle de la Péniche-

### FRANCE-CULTURE

- 7 in 2, Colportages. 8 in La vie animale en péril : les 200s.
- 8 à 32, Les matinées de France-Culture : à 9 h 7, Destin des villes : Bruxelles ; à 10 h, Redécouvrir Villon ; à
- 10 h 15, Les piétons de Paris.

  11 h, Musique : Festival estival de Paris; Journée Stravinski
- 12 h, Les parlers régionaux. 12 h 45, Panorama : Cuba.
- 13 h 30, Feuilleton : le Mystère de la chambre jaune. 15 h, Flaubert an travail : Madame Boyary.
- 15 h 30, Un saint devenu roi : la Dame de Pontoise.
- 16 h. Recherches et pensée contemporaises : la nature multidimensionnelle de l'inconscient. 17 h 2, Langue de vipères et autres serpents.
- 18 h 30, Entretiens avec... Philippe Soupault.
- 19 h 20, Agora : la Californie. 19 h 50, La vallée aux loups : Germain Nouveau.
- 20 h, La chauson de l'oiseau. 21 h, Les cinéastes du documentaire : Passepartout.
- 22 h, L'Histoire du soldat, de Stravinski (donné le 22 solt
- n Festival estival de Paris). 23 h 30, New wave.

#### FRANCE-MUSIQUE

- 6 h 2, Musiques pittoresques et légères. Œuvres de I. Strauss père, Sherman, Freundorfer,
- 6 h 30, Musiques du matiu. 8 h, Le journal de musique. 8 h 15, Antour de... « Harold en Italie », de Berlioz :
- œuvres de Paganini, Schubert, Mendelssohn, Berlioz. 12 h, Avis de recherche.
- 12 h, Avis de recherche. 12 h 35, Jazz : Errol Garner.
- 13 h, Opérette.
  13 h 30, Jeunes solistes : œuvres de Kodaly, Jertic, Fauré, sol. D. de Williencourt ; violoncelle, J. Efflam-Bayouzet,
- 14 h 4 Hamac.
- 14 à 36, Autour de... Janet Baker : œuvres de Purcell, Ber-lioz, Schubert...
- 17 h 5, Reperts contemperains. Marc Mounet.
- 18 h 30. Places choisies. 19 h 30, Concert (en direct du Grosses Festspielhaus de
- Salzbourg): Symphonic nº 3, de Mahler, par l'Orchestre philharmonique d'Israël, dir. Z. Mehta; sol.: F. Quivar,
- 22 h, Fréquence de mit, feuilloton ; Wilhelm Backhaus ; 22 la 30, Le tour du monde en trente-cinq rêves : mémoires de masques, tango et serpentin.

#### TRIBUNES ET DÉBATS

#### MERCREDI 24 AOUT

- M. André Bergeron, secrétaire général de F.O., est l'invité du journal de France-Inter à 7 h 40. - M. Jacques Barros, député C.D.S. de la Haute-Loire et secrétaire général du C.D.S., est reçu à l'émission «Platinidoyer» sur R.M.C. à 8 h 30. Le Monde

the street programme and MATERIAL THROUGH THE PARTY OF T rider lottle gen nas kenrages-A Company of the Comp

Le Monde Sandy d Spot : Samplement Table of the sale

S.F.F. Farm Elec. 4種內包含50g。 May .

3613 MARY THIS MAY for a paragraph of a c Ethanisa jen indufül.

t - Mitchin f. L. Flanke W. TALL REL MES THE MES STREET H - M Park, 21 NICH Get west that I say! The rate and parties

Secretaria de Laguaga y seria generalis productivos de la completa y serias de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa de la completa del la completa de la completa del la completa del la completa State of Sta Standard by Harmaday Maries Street or Bell girlish freih. ber in America draw i emigrapera de trigge and he same house of

19 h 50 Dessin animé : Ulysse 31. 20 h Les jeux. 20 h 35 Série : Frégoli. Progrès », quant à lui, en avait 4970. — (Corresp.).

indiqués les chiffres de vente au numéro des trois quotidiens lyonnais sur Lyon-ville, le groupe Dauphiné libéré précise que - le Journal Rhône-Alpes - a eu, en mai 1983, sur la même zone, 5 291 abonnés et Lyon-matin - 1 471. - Le

visuel, juge sévèrement le projet de budget pour 1984 (le Monde du 23 août). « Les décisions prises sont négatives et contredisent les intentions de récionalisation et de développement annoncées », déclare le syndicat, qui constate que · la baisse des crédits d'équipement conduira à prendre encore du retard = ct que = le blocage des effectifs est en contradiction avec la couverture de tous les salariés par la convention collective que nous négocions . Le SURT-C.F.D.T. estime qu'il est « nécessaire de repenser le

PRÉCISION. ~Après l'article de Claude Régent sur la situation au Progrès de Lyon (le Monde du 16 août), et dans lequel étaient

financement de l'audiovisuel fran-

cais ».

Radio-Caroline avait interrompu ses émissions en janvier 1980 après le naufrage de son navire. Pour ten-ter d'échapper à la loi britannique, 10 h 30 ANTIOPE.

chalutier émetteur est ancré en de-12 h 10 Platine 45.

14 h 45 Série documentaire : Un monde différent. Plutôt mourir libre que vivre esclave. 15 h. 45 Dessin animá.

Natation ; cycl 18 h

18 h 50 Des chiffres et des lettres, 19 h 40 Le théâtre de Bouverd.

20 h 35 Táláfilm : le Pic des Trois Seigneurs (deaxième partie). Réal. G. Guillaume; avec D. Loo, P. Raynal, B. Bloch... Trois seigneurs se disputaient la domination du pays.

23 h 10 Journal.

19 h 15 Emissions régionales. 19 h 35 Pour les jeunes.

De P. Cavara. Dernier épisode des quatre cents coups de Léopold Fré-

26 ; Djerba, 30 et 24 ; Genève, 27 et 16 ;

Jérusalem, 26 et 17; Lisbonne, 27 et 18; Londres, 26 et 15; Luxembourg, 26

8; Nairobi, 23 et 21: Moscou, 18 et 8; Nairobi, 23 et 15; New-York, 29 et 23; Palma-de-Majorque, 32 et 22; Rome, 29 et 19; Stockholm, 25 et 14;

(Document établi

avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

Tozeur, 37 et 24 ; Tunis, 31 et 25.

chemises, slips et culottes s'affi-

nent, prennent des couleurs et

s'oment de dentelles, à partir de

69.50 F le modèle de jour. Les

frileux se voient toujours propo-

Quelle (428 pp., 45048 Or-

léans Cedex) se spécialise dans

les premiers prix de vêtements

aux aspects de cuir, de daim et

de fausse fourrure. Ainsi la jupe

noire en faux cuir se vend-elle

169 F, la veste de guépard impri-

joue le créneau de la famille

d branchée » en noir et couleurs

vives : le blouson à carreaux,

445 F; le gros chandail à glis-

sière, 139 F et l'indispensable ju-

pette, également à glissière, en

flanelle, 135 F. Bien profilées, les

robes en Courtelle à manches

chauve-souris se resserrent au-

dessus du genou, 179 F. Le

blouson masculin en toile à bâ-

che bleue, verte ou ocre et dou-

blure matelassée, coi en mouton,

est renforcé d'empiècements de

Les 3 Suisses (884 pp., 30 F)

s'adressent à la ieune femme dé-

lurée. Des stylistes en renom, as-

surant à leurs modèles une im-

mense diffusion, ont participé à

ce catalogue. Agnès B., Alaïa,

Daumas, Gaultier, Elizabeth de

Senneville, Guy Paulin et Popy

Moreni réalisent de séduisantes

panoplies complètes de jour et

de soir. On retrouve d'ailleurs

Agnès B en mode masculine, aux

côtés de Cacharel et de Ted La-

pidus. La quatrième page de cou-

verture est consacrée à d'éton-

nants bottillons de travail, danse

et détente pour femmes et en-

fants, à dessus de coton, oua-

tinés comme des doudounes, te-

nant au pied par trois bandes élastiques. Ils sont de surcroît la-

vables en machine. A partir de

des classes » est appliqué même

aux parents. Les modèles, sou-

vent importés d'Angleterre ou

d'Autriche, sont destinés aux fa-

milles nombreuses. La qualité

des tissus et des coupes, l'im-

portance des ourlets, supposent

des prix en conséquence. Le pan-

talon d'adulte écossais à pinces

est à 309 F (le 6 ans à 245 F) la

robe chasuble portefeuille, en 8 ans, à 271 F et le loden à par-

NATHALIE MONT-SERVAN.

tir de 582 F.

Cyrillus (B.P. 25, 91162 Longiumeau) défend une mode plus classique. Le style « rentrée

cuir, 849 F.

La Redoute (1036 pp., 30 F)

ser un bonnet de nuit à 21 F.

at the post on 30 minutes

M contras en france

POT. 32.32

MIDAS

Prilliett & in rais

**INCO-CULTURE** 

PRANCE HUSIQUE

Mercredi 24 août

and the second

god Catalon & For Di colone & Rome 124

L'apri du moine d'agri de

and the second of the second

p' 30 Piles in Bauffit

e Stranger de i 14. Paritona Di Gitala

and the state of the state of

---

and any factor of a z in

and the second second

-

AMES CLE TURE

The fit Law survivor ......

Marine Francisco

M & M. E. al and discount - 12

M. S. M. Allerton of the Control of

AND THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON

Maria Maria de Corretto

M & I Williams to water ...

MANCE AND SOLVE

ملاق جبليز جنهوا

Garage Or Property

THE STATE OF THE S

競手を合 とうかいか

**海芹维州** (1985年)

16 & Confestalies at parents ....

21 E. Leer middennen die den rennten d. .

18 to 2 September - market and the control of

it for fatter separate

TI A SE ALLES

21 a: 00 ton marrie

Market & Laure

et leurs enfants, M. et M= Alain Barféty, et leurs enfants et petits-enfants, M. et M. Jean-Claude Barféty, et leurs enfants.

M. Jacques Barféty, ses enfants, petits-enfants et arrière

ont la douleur de faire part du décès de ML André BARFÉTY.

engagé volontaire 1914-1918, chevalier de la Légion d'honneur, survenu le 16 août 1983 dans sa quatrevingt-huitičme année. Vingerinticais année. Les obsèques ont en lieu en l'église Saint-Pierre de Voiron, le 19 août 1983. Moirans, Lille, Lyon, Grenoble.

Le couseil d'administration
Et l'ensemble du personnel du
Comité national de l'enfance

#### leur président, le docteur Henri DIRIART,

survenu le vendredi 19 août 1983. La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 24 août 1983, à 14 heures, en l'église Saint-Jacques de Pau, suivie de l'inhumation au vieux cimetière de Pau.

Comité national de l'enfance, 51, avenue F.-Roosevelt, 75008 Paris.

- Michel Huel. son époux,

son père, Claude et Anita Giffo, ses beaux-parents, Christiane, Anne, Philippe, Patrick,

ses sœurs, frère et beau-frère, Et toute la famille, ont la très grande douleur d'annoncer le décès de

#### Elisabeth HUEL,

survenu le 19 août 1983 dans sa trente-

Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-mité le 23 août 1983.

51, rue des Camélias, 45160 Olivet. 35, avenue Ferdinand-Buisson. 75016 Paris.

- M™ Henri Jossermoz, Les familles parentes et amies ont la douleur de faire part du décès, le 16 août 1983, de

M. Henri JOSSERMOZ. Les obsèques ont en lieu le 18 août 1983, à Annecy. 28, rue Gutenberg, 92100 Boulogne.

M= Raymond Schmit,

son épouse, M. Patrick Schmit, Mª Annie Schmit.

ses enfants, M≖ Roger Schmit,

sa belle-sœur, ont la douleur de faire part du décès sabit, survenu à Reux (Calvados), le 20 août 1983, dans sa soixante-

M. Raymond SCHMIT, chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre du Mérite ancien directeur mandataire général expert près les donanes.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 25 août, en l'église Saint-Pierre de Neuilly, 90, avenue du Roule, à 15 h 30, à Neuilly-sur-Seine. L'inhumation aura lieu au cimeuère

de Saint-Onen. Une messe sera célébrée ultérieurement à Neuilly-sur-Seine.

18 houleyard Maillot. 92200 Nenilly-sur-Scine

- Le directoire de la Nordstern allgemeine Versicherungs, A.G., Cologne, La direction pour la France et son personnel ont la douleur de faire part du décès de leur ancien directeur manda-taire général pour la France,

unre general pour la France,
M. Raymond SCHMIT,
chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'ordre mational du Mérite,
expert auprès des douanes françaises,
président honotraire du syndicat des sociétés étrangères d'assurances contre l'incendie et les risques divers, survenu subilement le 20 août 1983, dans sa soixante-neuvième aunée. Les obsèques seront célébrées en l'église Saint-Pierre de Neuilly, 90, avenue du Roule, Neuilly-sur-Seine, le 25 août 1983, à 15 h 30. Elles seront suivies de l'inhumation

Nos abonnés, bénéficiant d'une réduction sur les inservions du Carnet du Monde », sont pries de joindre à leur entvi de texte des dernières bandes pour justifier de cette qualité.

au cimetière parisien de Saint-Ouen.

ROBLOT S. A.

522-27-22 ORGANISATION D'OBSÉQUES Le président et le bureau du Parle-ment européen font part avec tristesse du décès de

M. Georges SPENALE,

ancien président
du Parlement européen.
A cette occasion, ils tiennent à rappeler son dévouement à la cause européenne ainsi que ses inlassables efforts en vue de l'élection du Parlement euro-péen au suffrage universel et du renforcement des pouvoirs de cette assemblée, qui gardera de lui le souvenir maltérable

d'un homme de cœur et d'action. A son épouse et à toute sa famille, ils présentent lours condoléances les plus sincères,

Luxembourg, le 22 août 1983.

- Le secrétaire général et le personnei du Parlement européen ont la pro-fonde douleur de faire part du décès de

M. Georges SPENALE,

ancien président
du Parlement européen.
En ce moment de deuil, ils se souviennent de très nombreuses sympathies que
de défunt avait acquises par son dévouement iniassable à la cause de l'Europe
communauraire et du Parlement européen, par sa gentillesse, sa courtoisse et son grand sens de l'amitié, par l'impor-tance qu'il ne cessait de témoigner à la personne humaine. ersonne humaine. A son épouse et à toute sa famille, ils

ent leurs condoléances les plus

An défunt ils garderont un fidèle sou-· Luxembourg, le 22 août 1983.

- M™ Robert Sultan, Alain, Nicolas et Isabelle.

ses enfants, Le docteur et M= Georges Sultan, ses parents, M. et M≃ Michel Sultan,

et leurs enfants, M. et M= Henri Senné, M. et M= Jacques Senné,

et leurs enfants, Toute la famille, ses amis, ont l'immense douleur de faire part du décès accidentel, le 19 août 1983, de

leur très cher Robert SULTAN. à l'âge de quarante ans.
Les obsèques seront célébrées le mer-

credi 24 solit 1983. On se réunira à l'entrée principale du cimetière Montparnasse, 3, boulevard Edgar-Quinct Paris (14), à 14 h 15. 4, parc de Diane, 78350 Jouy-en-Josas.

- M™ Johana Wang, née Bergh, M™ Nora Wang, M™ Christiane Wang, Le doctent et M= Yves Sicard. née Suan Wang et leur fille, M. Jean-François Vergnaud, parents et alliés ont la douleur de faire

Dart du décès de

M. WANG LENG-TSIAO. ancieu représentant de l'Agence centrale de presse du gouvernement chionis auprès de la S.D.N. (1931-1949)

survenu le 17 août, à Nice, dans sa orizante diz sentième année Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-mité familiale. Cet avis tient lieu de faire part.

A ses lecteurs

hors de France

Le Monde présente une

Sélection hebdomadaire

Ils v trouverent une sélection des informations, commentaires et eritiques paras dans leur quotidien.

# Le Monde

5, rue des Italiens 75427 PARIS CEDEX 09 C.C.P. Paris 4207-23 ABONNEMENTS 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE 341 F 554 F 767 F 980 F TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE 601 F 1 974 F 1 547 F 2 020 F

ÉTRANGER

L - BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS

381 F 634 F 887 F 1 140 F 1L - SUISSE, TUNISIE 454 F 779 F 1 105 F 1 430 F

Par voie sérienne Tarif sur demande Les abonnés qui paient par chèque costal (trois volets) voudront bien cindre ce chèque à leur demande.

Changements d'adresse définitifs ou provisoires (deux semaines ou plus) ; nos abomnés sont invités à formuler leur demande une semaine au moins avant leur départ. Joindre la dernière bande d'envoi à

Venillez avoir l'obligeance de

rédiger tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

MÉTÉOROLOGIE



PRÉVISIONS POUR LE 24.8.83 DÉBUT DE MATINÉE dans la région : "

PRÉVISIONS POUR LE 24 AOUT A 0 HEURE (G.M.T.) volution probable du temps en France entre le mardi 23 août à 0 beure et le mercredi 24 août à minuit.

Le Bourget, 25 et 14; Pau, 22 et 17;

Perpignan, 28 et 20; Reanes, 23 et 14; Strasbourg, 28 et 16: Tours, 24 et 15; Toulouse, 22 et 16; Pointe-à-Pitre, 32

Températures relevées à l'étranger

Alger, 31 et 23 degrés; Amsterdam, 25 et 13; Athènes, 29 et 19; Berlin, 29 et

19; Bonn, 28 et 14; Bruxelles, 25 et 12: Le Caire, 33 et 24; lles Canaries, 26 et 21; Copenhague, 24 et 16; Dakar, 30 et

C'est l'effervescence dans

neuf millions de foyers français :

les catalogues de vente par cor-

respondance nouveau cru arri-

vent. Dans les bureaux de poste

et les kiosques, ils constituent un

événement pour les consomma

trices, qui disposent en quelques

pages du contenu d'un grand

magasin. Les photos sont raison-

Les couvertures de ces catalo-

nablement aguichantes, les expli-

ques, à l'instar des revues fémi-

nines, résument bien les ten-

dances de la mode d'hiver,

couleurs vives ou naturelles, du

noir, carrures confortables, su-

perpositions, petites têtes aux

coiffures dégageant le bas du vi-

sage. Les enfants prennent des

poses naturelles qu'on retrouve,

musciées, chez les hommes.

Pour tous, le sport est omnipré-

sent en tenues de jog deux-

pièces de molleton, les appareils

de musculation complétant les

efforts entreoris sur les stades ou

dans les salles de danse. Le bé-

ret basque revient en force ainsi

que celui des paras. Parmi les

milliers d'articles offerts, la lince-

rie représente 15 % des ventes.

Aux formes sportives, citadines

ou suggestives, brodée ou ornée

de dentelles, elle permettra de

s'habiller à tous les prix dans

La Blanche Porte (348 pp.,

13 F) ajoute à ses classiques

d'amusantes tenues d'adoles-

centes en tricots de style géomé-

trique à la Mondrian, à pertir de 149 F, avec jupettes ou panta-

lons à plis dégageant la cheville.

Le prix des chemises de jour in-

crustées de dentelle commence à

La COOP (608 pp., 20 F)

donne une placa très importante

aux jouets, à commander tôt. La

mode, en nette amélioration.

propose des chemisiers brodés à

plis, à partir de 119 F, jusqu'à la

taille 52, comme les pantalons et

iupes en maille à taille élastique.

125 F et 89 F. La pelisse en chintz se vend 299 F, le loden français à 389 F. En tenues mas-

culines, le blouson de faux cuir

vieilli, 379 F, s'accompagne de

chemises à carreaux. 99 F les

deux, et d'un pantaion en flanelle

extensible, 249 F. La Coop livre

ces articles dans ses 6 000 ma-

Damart (59086 Roubaix Ce-

dex 2) jouit d'une notoriété spé-

ciale depuis que la princesse

Diana d'Angleterre a révélé le

nom du fournisseur de ses des-

sous. Du coup, les coupes de

toutes les tailles.

59 F.

cations claires et informatives.

MODE -

1010

Les masses d'air humide et oragen Les masses d'air humide et oragenx qui circulent sur la moitié est du pays à l'avant du thalweg d'ahitude axé de la mer du Nord à l'Espagne se déplacent lemement vers l'est. L'air est plus stable sur les régions de l'Ouest, mais une per-turbation atlantique (se frontalisant) abordera la Bratagne par son front

Macredi, du golfe du Lion aux Alpes et à l'Alsace, le temps sera très mageux à couvert, avec phies temporaires à aractère orageux.

Ce temps médiocre s'étendra en soi-rée vers la Champagne et la Bourgogne. De la Bretagne à la Normandie, la nébu-losité sera forte, et quelques bruines pourront être observées le matin près des côtes de la Manche.

Sur les antres régions, après une matinée souvent brumeuse et nuageuse (bancs de brouillard locaux), les éclair-cies prédomineront dans l'après-midi. Les températures maximales seront voisines de 21 °C à 27 °C du nord-onest au

Sens d'évolution : Marais barométrique légèrement épressionnaire dans lequel évoluent des asses d'air encore humides.

Prévisions pour la période du 25 au

Jendi, vendredi et samedi : Le temps sera gris et humide sur les côtes de la Manche et la Bretagne. Des bruines som possibles. Le temps restera très nuageux avec une tendance aux orages sur les Alpes et le Nord-Est, ce mauvais temps pouvant atteindre temporairement la Champagne et une partie du Bassin parisien. Sur les autres régions le temps sera brumeux et assez nuageux le matin, mais des éclaircies devraient se développer l'après-midi. Les températures atteindront environ 26 °C à 29 °C sur le Sud-Est et le Nord-Est, 23 °C à 25 °C

ailleurs.
Pression atmosphérique réduite au niveau du la mer était à Paris le 23 août, à 8 heures : 1020,2 millibars soit

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du 22 août ; le second le um de la nuit du 22 au 23 août) :

Ajaccio, 28 et 19 degrés; Biarritz, 22 et 18; Bordeaux, 24 et 14; Bourges, 26 et 17; Brest, 21 et 16; Caen, 23 et 15; Cherbourg, 19 et 12; Clermont-Ferrand, 24 et 16 : Diion, 28 et 18 : Grenoble, 29 et 16; Litle, 26 et 15; Lyon, 29 et 17; Marseille-Marignane, 30 et 21; Nancy, 28 et 14; Nantes, 24 et 15; Nice-Côte d'Azur, 28 et 21; Paris-

#### EN BREF

#### MUSIQUE

CONCOURS DE JAZZ EN BELGI-QUE. - Un concours pour jeunes orchestres de jazz (l'áge des candidats ne doit pas excéder 30 ans) est organisé les 17 et 18 septembre, à l'occasion du Ffestival du raisin et du vin à Hoeilaart, en Belgique.

★ Concours international Albert Michiels, 25 Jezus Eiksestenweg, 1990 Hoeikaart (Belgique).

**PUBLICATION** « VOYAGER AU SEIZIÈME SIÈ-

CLE ». - Qui vovage, comment ? Que voit-on, que cherche-t-on? La découverte des découvertes n'est-elle pas, en fin de compte, plutôt que celle des Patagons ou des Lieux saints, la rencontre du prochain et la découverte de soi ? A ces questions et à bien d'autres répondra un volume d'actes du dernier colloque international d'études humanistes, organisé récemment à Tours par le Centre d'études supérieures de la Renaissance sur le thème « Voyages et voyageurs à la Renaissance ». Pu-blication prévue fin 1984.

\* M= Gorgues, C.E.S.R., B.P. 1328, 37013 Tours Cedex, Tel.; (47) 29-71-86.

**STAGES** 

CONCORDIA ET LA GESTION DES DÉCHETS. - L'association d'échanges internationaux Concordia organise, du 10 au 16 septembre, un stage sur le cycle des déchets : le devenir des or-dures ménagères solides, leurs nuisances sur l'environnement. A partir d'observations sur le terrain et de témoignages locaux, les participants, dont le nombre est limité à huit, prépareront une exposition.

\* Concordia: 27, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris. Tél.: 233-42-10.

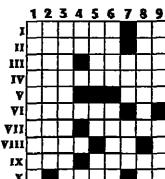

**MOTS CROISES**-

PROBLÈME Nº 3521

HORIZONTALEMENT I. Une mise à l'ombre dépend souvent de ce qu'il peut mettre en lu-mière. Devoir de louveteau. -II. Dame de compagnie. Le noir se paie en monnaie verte. - III. Valeur peu cotée en porteseuille. Mode de transport pour voyage extra-terrestre. — IV. Force de frappe de certains défenseurs. — V. Ville de Hongrie. Agent de communication maritime. – VI. Ancien pays de l'Asie antérieure. – VII. Matière plastique. Activité à différents stades. – VIII. Caractère étriqué mais méticuleux. Alternative. – IX. Le palais aux cent langues. Homme de faction. - X. Evocation capillaire ou culinaire. Source pas très claire. - XI. Treize à table. Sollicite le sourire d'une dame capti-

#### **VERTICALEMENT**

i. Il lui faut beaucoup de lignes pour s'exprimer. - 2. Cas où le superflu réclame le secours du nécessaire. - 3. Aurait sensiblement aug-menté la rentabilité du « journal ». 4. Alternative. Source intarissable

mais non localisable. - 5. Fondateur du lettrisme. Préposition. Prend un accent grave. - 6. N'a aucune rai-son de se mélier de l'eau qui dort. Etres attachés. - 7. Prêta sa gorge à un buveur invétéré. Sur le court comme sur le ring. - 8. Coupejarret et vide-gousset. Ile du dernier sommeil pour l'auteur de l'Iliade. -9. Une section y constitue une unité et plusieurs unités une division. Vocable intéressant Bacchus et Jupiter

#### sous un aspect différent. S'habiller par correspondance

Horizontalement I. Naufragés. - II. Envoûté. -III. Etres. (Aîtres). - IV. Talc. Rêve. - V. Rila. Ire. - VI. Asîles. - VII. Lé. Mutule. - VIII. Impératif. – IX. Ter. En. Mû. – X. Enée. Trot. – XI. Pas. Na.

Solution du problème nº 3520

#### Verticalement

I. Neutralité. - 2. An. Aisément. - 3. Uvalli. Pré. - 4. Fô. Calme. EP. - 5. Rue. Eure. - 6. Attristants. - 7. Gérer. Ut. 8. Eve. Limon.

**GUY BROUTY.** 

JOURNAL OFFICIEL --Sont publiés au Journal officiel des lundi et mardi 23 août :

**UN DECRET** 

• Instituant dans les territoires d'outre-mer la commission prévue au code électorale et relatif à l'élec-

#### DES ARRETÉS

• Complétant la liste des substances vénéneuses pouvant entrer dans la composition des produits cosmétiques et des produits d'hygième corporelle et fixant les conditions d'emploi d'une substance vénéneuse nouvellement autorisée.

• Du 20 juillet 1983 complétant la liste des substances nécessitant un avertissement devant figurer sur les récipients, emballages ou notices des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle.

#### PARIS EN VISITES –

**JEUDI 25 AOUT** 

« Les berges de la Seine », 15 heures, grille des Tuileries, place de la Concorde, M= Legrégeois.

« Les Impressionnistes », 14 h 30, musée du Jeu de paume, place de la Concorde (Approche de l'art).

- Saint-Louis en son temps », . Saint-Louis en son temps », 15 heures, Musée des monuments fran-çais (Histoire et archéologie).

Saint-Paul (Paris pittoresque et inso-

tion des sénateurs.

«Les passages autour du Palais-Royal», 14 h 30, 2, place du Palais-Royal, M™ Allaz.

· La crypte de Notre-Dame », 15 heures, entrée, Mª Zujovic (Caisse nationale des monuments historiques).

Montmartre », 14 h 30, métro
 Abbesses (Les Flàncries).

« L'Opéra », 11 houres, entrée (P.-Y. « Rue des Rosiers », 14 h 30, métro

lite). « L'Ile Saint-Louis », 14 h 30, metro Saint-Paul (Résurrection du passé).

La ligne T.T.C 91,32 OFFRES D'EMPLOI 77.00 DEMANDES D'EMPLOI ..... 22,80 27.04 IMMOBILIER ..... 52.00 61.67 AGENDA .....PROP. COMM. CAPITAUX ....

# ANNONCES CLASSEES

OFFRES D'EMPLOI ..... 43,40 51,47 13.00 15.42 DEMANDES D'EMPLOI ..... 33,60 IMMOBILIER ..... 39,85 AUTOMOBILES ..... 33,60 AGENDA .....

OFFRES D'EMPLOIS

OFFRES D'EMPLOIS

OFFRES D'EMPLOIS

OFFRES D'EMPLOIS



# **Loeelete**

Naus sommes une importante Société d'Ingénierie Française appartenant au groupe CGE.

## Chef des services comptables

Nous recherchons un chef des services comptables de h ADJOINT DU DIRECTEUR FINANCIER.

Responsable de l'ensemble des services comptables, vous aurez plus

particulièrement en charge : Comptabilité générale : établissement de 5 bilans en France

(Société mère et filiales). Fiscalités étrangères : établissement et contrôle de 15 déclarations

fiscales à l'étranger.

Gestion : responsabilité de la comptabilité analytique, de l'établis-

sement des budgets, du contrôle de gestion. Informatique : supervision de l'informatique de gestion.

De plus, vous serez responsable de l'élaboration et de la mise en place des procédures comptables.

Le poste requiert une formation supérieure HEC, ESSEC, complétée par une expertise comptable et une expérience de 5 à 8 ans dans un Cabinet d'Audit Anglo-saxon en qualité de Senior Assistant Manager - Bilingue anglais.

Poste à pourvoir au siège social de la Société, nombreux déplacements en France et à l'étranger.

Discrétion assurée.

Veuillez adresser C.V., photo et prétentions en précisant la référence M 81 à Direction du Personnel SOGELERG 25, rue du Pont des Halles CHEVILLY-LARUE - 94666 RUNGIS CEDEX France.



**BRANCHE DES EQUIPEMENTS MEDICAUX DE THOMSON-CSF** 

POUT SE DIRECTION APRES-VENTE

#### **INGENIEURS ELECTRONICIENS** (ENSERG - ENSEEIHT...)

pour assurer la maintenance et le support technique au plus haut niveau de ses

De nombreux déplacements sont à prévoir en France et à l'Etranger. Ces postes pourront évoluer vers des responsabilités d'encadrement ou vers une spécialisation technique.

Merci d'adresser cu, photo et prétentions à CGR - Service du Personnel, 3, rue d'Amiens, 93240 STAINS.

Chargé de Mission

THOMSON

ASSOCIATION FORMATION ANIMATEURS recherche

#### COMPTABLE QUALIFIÉ(E)

mission de 4 mois : anisation comptabilités par le et régionales.

2 DIPLOMÉS (LICENCE OU MAITRISE) **BE SCIENCES** 

ÉCONOMIQUES Destinés à être formés en informatique.

ALPHA INFORMATIQUE 48. rue de Rome, Paris-8º.

emplois régionaux

expansion recherche des

Jeune société en très rapide



recherchant une promotion sociale par le fait de son travail et de ses compétences. 10 postes à pourvoir

dans la région parisienne, exigeant un goût prononcé de la négociation, à tous les niveaux et l'esprit de compétition.

1 stage de 8 semaines, suivi d'une période probatoire de 6 mois, largement indemnisés aideront les candidats à donner leur pleine mesure avant leur affectation définitive (salaire moyen 180,000F/an).

Ecrire BANCE Pub. 18, rue Leon 75018 Paris Par avance merci de préciser s/l'enveloppe la réf. 24883



# DIRECTIONS



DIRECTEUR ADMINISTRATIF, responsable de la gestion du personnel local et expatriá, de la trésorerie, de la logistique et des relations avec les administrations locales.

DIRECTEUR DES ACHATS,

responsable de l'organisation et du fonction du service des approvisionnements de matières premières et fournitures nécessaires à une usine de fabrication et de montage de compresseurs d'air et de compecteurs. Expérience nécessaire dans lancement d'appels d'offres, sélection de fournisseurs et négociation de commandes. Préférence sera donnée à candidat avant formation technique de base dans ce domaine.

Pour ces deux postes, une expérience en Algérie serait un avantage. La connaissance de l'Anglais est nécessaire. Excellentes conditions d'hébergement sur place. Adr. C.V., photo et prétent, sous chiffre R 18-115381. PUBLICITAS, CH 1211 Genève, qui transmettra.

P.M.E. ESPACES VERTS PAYSAGISME située sur Côte d'Azur implentée à l'étranger.

DIRECTEUR **FINANCIER** 

esponsable pour toutes s activités financières, y compres ; Trésorens Budget, Relations Bancares, Geation des Contrats

2530, Route de Grasse, 06601 ANTIBES.

Association NORD recharchs DIRECTEUR-TRICE

FOYER D'HEBERGEMENT FOYER D'HEBERGEMENT ADULTES

Exp.: Gestion - Ammetson.

Conneitsances probl. sociaux
el Immigrés.

Envoyer lattre motivée + photo
à APEC, N° 12.921/06

B.P. 59013 LILLE

> Nous prions instamment nos annonceurs d'avoir l'obligeance de répondre à toutes les lettres qu'ils recoivent et de restituer aux intéressés les documents qui leur ont été confiés.

ADKL-DORDOGNE

DIRECTEUR

niveau licence en droit

avec spécialisation con droit de la construction Adr. C.V., av. ls 30-9 à DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT. Service Construction et Habitat, cré administrative Bugeaud, 24018 PÉRIGUEUX 09-85-00.

Foyer 28 filles, 92 Sèvres

DIRECTEUR (TRICE)

C.C. 1961, disp. racidement. Scrire ŒUVRE LIBÉRATRICE 22, rue Boucry, 75018 Parie.

emplois internationaux

**BRA DESIGNER** AUSTRALIA

A lisding fishion under-weer manufacturer re-quires an experienced person as Head Designer in Melbourne: Excellent starry and conditions. Removal costs paul, For datais write to: Ware-harm Associates, 473, Bourke Street. Mel-bourne. Vic. Australia 3000 or telechone (03) 678877 reverse charges.

Renix

# emplois régionaux

ELECTRONIQUE ET DE BENDIX U.S.A. Société en EXPANSION RAPIDE

spécialisée en Electronique Automobile installée depuis 1979 à TOULOUSE recherche :

#### UN TECHNICIEN ELECTRONICIEN SERVICE ETUDES

DUT ou BTS électronique. 3 ans minimum d'expérience dans entreprise grande série. Programmation BASIC souhaitée Bonnes connaissances en logique cablée. Première expérience en microprocesseurs. Poste à pourvoir très rapidement. Liberé des O.M.

ORDONNANCEMENT-LANCEMENT Formation BAC, BTE ordo. I ou BTE ordo. II

Expérience 5 ans minimum dans entreprise production grande série. Utilisation de l'informatique indispensable. Poste à pourvoir immédiatement. Libèré des O.M.

Adresser C.V., photo récente et prétentions

BP 11-49, 31036 TOULOUSE Cédex. Il sera répondu à toutes les candidatures.

#### ANNECY Société spécialisée en

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE recherche pour sa division Rhône-Alpes en création de postes :

2 INGENIEURS 1) UN INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT

Grande Ecole, 3 à 4 ans d'expérience dans le développement de logiciels scientifiques et/ ou graphiques.

2) UN INGÉNIEUR TEMPS RÉEL Grande Ecole, formation en calcul scientifique, expérience de 3 à 4 ans de systèmes

Nous offrons:

o une situation d'avenir dans une société en pleine expansion

des activités intéressantes au sein d'une petite

équipe dynamique • un heu de cravail situé dans une région privi-

Merci d'envoyer CV, photo et prétentions à André ARMAND SEGIME - Division Rhône-Alpes 10, rue Gabriel Fauré - 74000 ANNECY

SEGIME:

**UN AGENT TECHNIQUE** 

NB: CES POSTES SONT POSSIBLES POUR CERTAINS HANDICAPES

**EN PRECISANT BIEN LA REFERENCE 830818** RENIX ELECTRONIQUE

> VILLE DE CHARTRES Eura-et-Loir RECRUTE : par concours sur

UN RÉGISSEUR TECHNIQUE Emploi assimité à surveillant de traveux ou contremaître com-munal, créé dans le cadre du contrat de soiligainé et réservé en priorité aux demandeurs

or priorite aux committees of emploi.
Candidatures evec C.V. à adresser avant le 10 septembre minut à .
M. la maire

service du Personnel 28019 CHARTRES CEDEX. QUOTIDIEN DÉPARTEMENTAL

JOURNALISTES (secrétaire de rédaction et ré-dacteur), 2 ans d'expérience ou école professionnelle. Envoyer cole professionnelle. Envoye C.V. presebook et photo 8 : ECHO PUBLICITÉ Nº 33.512 B.P. 72, 28004 CHARTRES

qui transmettre.

Formateurs-vacataires sysnt expérience dans l'industrie, pour organisme privé. Interventions sud-Est. Domaines : économie, gestion, commercial, droit du travail, cercles de quélité, sécurité, CHS-CT, etc. Envoyer C.V. et nº 8.676 le Monde Pub.

FILIALE

DES PROTÉINES

Ecrire sous nº T 041.727 M Régie-Presse, 85 bis, rue Réaumur, 75002 PARIS.

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ÉTABLISSEMENT TECHNOLIE D'ANGERS FOCHECHN INGÉNESUR GRANDE ÉCOLE Cabinet d'expertise

pour calculs scientifiques alculs de atrúcture, dynam que du véhicule terrestre). Au sein d'une petite équipe ce ingénieur participers au déve-loppement et à l'exploitation de modèles. Le poste nécessite de bonnes connaissances de base en mé-canique et en calcul numérique.

Adresser lettre, C.V. at prétentions à : Service Annonous classées, 5, r. des italiens, 75009 Parie. B.P. 4107, 49041 ANGERS CEDEX.

SOCIÉTÉ TOULOUSAINE GRAND GROUPE FRANÇAIS

IMPORTANTE SOCIÉTÉ PÉTROCHIMIQUE DE LA RÉGION ROUENNAISE

ADJOINT

**AU CHEF COMPTABLE** 

30 ans environ, D.E.C.S. on Diplôme E.S.C., anglais in et

30 am envon, D.E. C.S. ou Dipanne E.S.C., anguas in ex-parlé exigé. Le candidat devra assurer la responsabilité de la marche quotidienne d'un service comptable déjà largement informatisé (saisse de données, reporting mensuel pour bilan et compte d'exploitation).

Bonnes perspectives d'évolution.

Adresser C.V., photo et prétentions sous nº T 041.723 M, R4GIE-PRESSE, 85 bis, rue Réaumur, 75002 PARIS.

COTE NORMANDE

PROXIMITÉ DEAUVILLE

MUNICIPALITÉ

**PROFESSEUR DE TENNIS** 

Classé avec diplôme moniteur d'éducation physique pour régie municipale comportant sept courts de tennis dont trois couverts, école de tennis et organisation d'un club.

Adresser C.V. sous nº 270.118 M, RÉGIE-PRESSE, 85 bis, rue Réaumur, 75002 PARIS.

UN TECHNICIEN **BIOCHIMIE** 

Formation B.T.S./D.U.T.

1 à 3 ans d'expérience souhaitée en purification et caractérisation des protéines.

COLLABORATEUR

our miselons de révision omptable syant diplôme d'an-eignement supérieur et une remière oxpérience de deux è première experience trois ans.

Rémunération : 70,000 à 120,000 F en fonction de le formation et de l'expérience.

Recrutement urgent.

Adresser C.V. 8 : MEDITEC. 98, swenue de la Capolette, 13010 MARSEILLE.

emplois régionaux

recrute pour sa branche « DOMMAGES » ÉLÈYES

INSPECTEURS

Maîtrise de Droit. Aiment les contects hu-mains pour formation des agents. Promotion des produits et règlements des sinietres.

Emploi en province. tage au siège social 12 mois minimum. Adresser C.V. et photo à : M. PELLETIER 13, square Max-Hymans, 75744 Paris Cadex 15.

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

CONSEIL GÉNÉRAL recrute sur titres et par contrat

1 ATTACHÉ(E) **DE PRESSE** 

Expérience Professionnelle. Diplômes (Ecole Prançaiss des Attachés de Presse ou Ecole de Journalisme ou diplôme d'enseignement supérieur équivalent).

Adresser candidature svant la 10 SEPTEMBRE 1983 avec c.v. et photos à : M. le Président TARN-ET-GARONNE

LE BURRAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES établissement public à vocation internationale, recherche, pour son complesse scientifique et ORLEANS LA SOURCE

ÉLECTRONICIEN chargé de projets, pour assurei ta conception et la mise au point de matériels d'osploration géophysique et effectuer au le terrain das tests et essels d'équipement. Les candidats devront présen-ter une Termistion de type Soile d'Ingénieurs en électronique avec el possible une expérience en conception d'instruments à

en conception o meuticia.

Microprocesseurs.

Adresser lettre de candidaturo avec C.V., références et prél.

Sous réf. CS/83/50-632 à l'ANPE. 165, bd.de Châtosur dun. 45042 ORLEANS CEDEX.

à l'attention de M. COC-OUARD, qui transmettre. en conception d'inst

OFFRES D'EMPLOIS



SYSTEMES RADARS e anglise seem (seemane) is the same of the and a Martine Centre Report · 1947年中國的東京企業 (新工道) CONTROL OF THE STATE OF THE STA

and a property for the first of The control of the second was the tree weather the control of the control of the THOMSONE ST. ITS



数数数次 建流流

3. A. B.

**F**. 4

...1 ... •

1.1

製造

St. je

**で第三路事では古場です回れて**な INGENIEURS/

MATHEMATO

LOGICIELS

-----

#11/2005 . . . Britain I Informatique **等似数据 1.11 25** 

alle didigitally and the second

SOCIETY OF SPHENORS FOR SOME EN INFORMATION &

partenant d'un groupe ander set de la lie internationale per le come de dons stratelle Casteriere ars oftron, des postre d'INGENIEURS

(620 personnes, F. A. 17 , 77 E. .

mation - Grandes baciles thurswer 119 & Bell a Samuel Capacianace deutall exercit fram activity clause fre d'unidance.

• SYSTEMES TEMPS REFE. ONFORMATIQUE INDUSTRUCTURE . FOCICE ! P. B. F. STATEMENT OF GRATION ON STERES DE COMMI SECTION

possific of creator to well in Employ fetter manuscripte, (\* V. Blanto et GRULPE - ) - F.C.A. Security de Formations 221 SAINT CLOUD DE CAR

NATIONAL DE LA NOITAMMOZHOO UN RESPONSABLE Er --Dischart was a time time.

ASSISTANT (E) Post on Contract to

<sup>3 Ingénieurs</sup> Adjactifulation by 04 str. 0

The second secon

The second of th

week, 154 Cale of the second

OS D'EMPLOIS

and société en tres rapai

expension recherche des

18 postes a pourvoir

emplois regions

& donner lev person market

Ministry & details to the Contract

17 10~1<sub>0.75</sub>

1102 4

ACPENT :

territoria. Na seria de la composição de la composição

TOWN 39

1 ATTACE

DE PRESE

A THE RESERVE

white the six sign conf

ADJOINT

AU CHEF COMPTABLE

Market !

ne d'administration de la company de la comp

PROPESSEUR DE TENNIS

Mar Co. Com or Librar of Africa Philadel.

CHETE TOLLOUSAIN

THE TROPPORTY

. -

GROUPE FRANCIS

-

FILMLE

il renionaux

OFFRES D'EMPLOIS

**THOMSON-CSF INGÉNIEURS** ÉLECTRONICIENS **DÉBUTANTS** 

**ÉLECTRONICIENS ÉTUDES** 

- IKALI EMENI LO SIGNAL.
- MICRO-ONDES, propagation, antennes: formation complémentaire assurée.
- ELECTRONIQUE DE PUISSANCE.
- CONCEPTION DE CIRCUITS INTÉGRÉS.
- PHÉNOMENES COMPATIBILITÉ ÉLECTRO-

- TRAITEMENT DU SIGNAL.

MAGNÉTIQUE.

OFFRES D'EMPLOIS

Département RCM de THOMSON-CSF, nous concevons et réalisons des Radars et des équipements de Contre Mesures aéroportes. Un secteur en forte expansion, l'électronique de pointe, où de très importants moyens de recherche et développe-ment permettent à RCM d'occuper une place de premier plan. Nous proposons à de jeunes ingénieurs des responsabilités à la fois évolutives et variées dans les activités

#### SYSTÈMES RADARS

- DÉFINITION et INTÉGRATION de SOUS

Harmonisation avec l'ensemble des équipements aéroportés - Maîtrise d'œuvre Radars. - ÉTUDES THÉORIQUES DE PROJETS.

Prospectives, modélisation, simulations.

– DÉFINITION-RÉALISATION D'ESSAIS au sol et en vol.

Une ou plusieurs de ces activités correspondent à vos compétences. Nous vous proposons de rejoindre nos équipes au sein d'une grande entreprise pratiquant une activité industrielle sophistiquée avec une très grande rigueur technique.

THOMSON-CSF - DÉPARTEMENT RCM Service du Personnel - 68, avenue Pierre Brossolette 92242 MALAKOFF CEDEX.

THOMSON



DIVISION INSPECTION recherche jeunes diplômés

# INGÉNIEURS/MAÎTRISES

MATHÉMATIQUES • INFORMATIQUE

(femmes ou hommes)

pour ses activités d'assistance technique sur les **LOGICIELS** utilisés par les clients de nos grands et moyens Ordinateurs.

Une formation approfondie sur nos produits est assurée dès l'accueil. L'évolution rapide des techniques de l'Informatique vous ouvre de larges possibilités de carrière.

Les candidats devront être dégages des

SOCIETE DE SERVICES ET CONSEIL

EN INFORMATIQUE

(650 personnes, C.A. 170 M.F.)

partenaire d'un groupe industriel de taille internationale.

Dans le cadre de notre stratégie d'expansion,

d'INGENIEURS

Formation: Grandes Ecoles, Doctorat, DEA,

désirant exercer leur activité dans les domaines

● INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

• SYSTEMES DE COMMUNICATION

Envoyer lettre manuscrite, C.V., photo et prétentions sous référence 1950 à GROUPE SYSECA - Service du Personnel

● SYSTEMES DE GESTION DE BASE DE 🛚

• SYSTEMES TEMPS REEL

SYSTEMES DE GESTION

• LOGICIEL DE BASE

DRMATICIENS

nous offrons des postes :

De 0 à 5 ans d'expérience

INSTITUT

NATIONAL DE LA

CONSOMMATION

EMISSIONS TELEVISEES recherche

ASSISTANT (E)

recection. Téléphone : 567-35-89.

INSTITUT NATIONAL RECHERCHE AGRONOMIQUE recrute pour dépt Zoologie

**3 INGÉNIEURS** 

Pour Inf. complémentaire INRA département de 200LOGIE - Le Minière 78280 GUYANCOURT.

obligations du service national.

Si vos connaissances, vos qualités de contact, vos aspirations correspondent à notre proposition, adressez lettre de candidature et C.V. sous référence LMI - 24/8, Recrutement Inspection - IBM France, 16 rue des Colonnes du Trône, Paris.

ASSOCIATION NATIONALE SECTEUR SOCIAL

SERVICE

URGENT S.A. H.L.M. 94

VENDEUR

Expérience indispensable vente logement social, prêt P.A.P. et P.C. Tél.: 706-88-00, p. 408.

de gestion

SOCIETE INSTRUMENTATION SCIENTIFIQUE
Filiale d'un grand groupe industriel

Pour prendre en charge le développement D'APPAREILS D'ANALYSE.

Si possible notions d'électronique et d'informatique.

Lieu de travail : proche banlieus SUD.

Adresser CV, photo et prétentions s/réf. 75501 à Contesse Publicité 20, av. Opéra - 75040 Paris cedex 01 qui transmettra.

Banque internationale installée à PARIS-8°

recherche pour son service administratif

Ayant une expérience dans le réglement des opérations monétaires et obligataires.

Le poste requiert une bonne formation comptable ainsi que le sens de l'organisation.

Perspectives d'évolution pour candidat de valeur.

Envoyer C.V., lettre manuscrite et prétentions sous n° T 041.738 M, REGIE-PRESSE 85 bis, rae Réaumur, Paris-2.

A temps partiel et/ou à temps complet. Expér. pédégogique indispens. Adresser C.V. et prétentions à SIDE FORMATION 54, rue La Fontains, Paris-18°.

## LN.R.S. PARIS

OFFRES D'EMPLOIS

pour son département pour son département ETUDES TECHNIQUES des INGÉNIEURS (diplô d'État) dans les discipl

· ÉLECTRICIEN ELECTRONICIEN

possédant une bonne conne sence des circults de cor mendes des mechines-outils 2 ÉLECTROMÉCANICIEN

3. CHIMISTE

aissant blen le secteur pro-on et si possible les pro-os de la poliution et les iniques de captage-

4. ACQUSTICIEN syam une borne connaissance des problèmes industries lés-sux effets du bruit et des vibra-tions et possédant en outre, si-possible, une compétence se-rieute dans le domaine des rayonnements lonistants et non lonisants

Pour checun de ces postes, l'activité relative à la prévention des eccidents du travail et des matadies professionnelles

aladies protessionnelles comporte essentiellement; un rôle de conseil et d'études ; la rédaction d'articles et de brochures ; le contribution à l'élaboration de à l'évolution des règlements et normes. le supérience industrielle de plusieurs années est indispensable.

Adresser C.V., pritentions photo à J.-F. SAUGIER, I.N.R.S., 30, tue Olivier-Nov 75680 PARIS CEDEX 14.

propositions diverses L'Etat offre des emplo

stables, bien remunérés à toutes et à tous avec ou sans diplôme. Demendez une documentation sur notre avue spécialisée FRANCE-CARRÈRES (C 16) B.P. 402.09 PARIS.

Les emplois offerts à l'ETRANGER sont nombreux et variés. Demandez une documentation sur la revue spécialisée MiGRATIONS (LM) B.P. 291-09 PARIS.

villégiature

secrétaires

MOYENNE ENTREPRISE QUARTIER DENFERT-ITALIE recherche

UNE SECRÉTAIRE STÉNODACTYLO

NIVEAU BAC

5 sas d'expérience amprès d'une direction, Méthode, bonne aptitude à rédiger. Connaissance du télex. POSTE STABLE DISPONIBLE DES SEPTEMBRE.

lettre manuscrite + C.V. + photo (ret.) + prétentions sous n° réf. 1457 à :

Centre de Psychologie et d'Efficience 17, rue des scacias, 75017 Paris

**EFITRA** STÉNODACTYLO

DÉBUTANTE Bonne présentation. Se prés. 30, rue de Gramont, 75002 Paris, le jeudi 25 août au matin. SOCIÉTÉ SEVAME

SEGRÉTAIRE STÉNOBACTYLO

de candidature c.v. + photo à M. BOIREAU, 50, av. Foch, 75116 PARIS. **DEMANDES** 

D'EMPLOI

Aliemande, M.A., étud. angl., franc., hist., csp. dactylo, cherche de l'occupation à la campagne, syant besoin de plein air. Ecr. s. 678 le Monde Pub., pension al MEMBES CI ASSEC Secr. 45 sna, cállbat, expérim, dynamique, sens resp., habit. Paris-15 rech. 35 h semalina. 7.000 F/mola. Libre immédiat. Téléphone : 632-78-97, matin.

J.H. 30 ans, marié responsable caffirfire cherche place responsabilités hôtellerie ou resteuration France ou étranger. Ecrire sous le n° T 041.739 M

J.H. 27 ans, expér. sérieuse

Hauts-de-Seine

**NEUILLY-SUR-SEINE** 

**6D 5 PIÈCES TT CFT** 

imm. stdg, asc., box, jdin. URGENT 634-13-18.

RAIII ACME

DOOFFORM

Près bois, asc., chauf. cer Studio 215.000 F.

Lucueusement restaure Ce jour, 14 à 18 heure 13, rue Mollien.

**Province** 

Nice résidence Négresco eppt caractère, 70 m², dem. ét., vue, ceime, 900.000, (83) 82-02-82 soi:

appartements

achats

**EMBASSY-SERVICE** 

120 à 150 m²

ACHAT ou LOCATION 16°, 8° ou 7°. Tél. 582-16-40.

locations

non meublées

demandes

Paris

DIRECT A PARTIC, rech. oc

cadjes et employés BMPORT. STÉ INFORMATIQUE MULTI-STÉ INFORMATIQUE MULTI-NATIONALE mondisiement connue apprs 2 à 8 p. et VILLAS. Loyers élavés ac-ceptés, 504-48-21, pts 121.

(Région parisienne)

Etude cherche pour CADRES villes, psvill. the bank Loyer gerenti, 10.000 F. 283-57-02.

capitaux propositions commerciales

PRÊTS PERSONNELS 19 % Frais après acceptation. EFITRA (1) 261-91-07.

automobiles

divers BMW 3 - 5 - 7 83/84 peu roulé, garanties AUTO PARIS XV-, 533-69-95 63, r. Desnouettes, Paris-15-

occasions

Pianos droits GAVEAU « Menuet », 1,00 m, 1980. 12,000 F. RAMEAU décoré, 1,14 m, 1981. 18,000 F.

Pianos à queue PLEYEL peliasandre, 1,95 m, 1887, 20,000 F.
GAVEAU & Crapaud », 1,36 m, 1939, 29,000 F.
ERARD marquetté, 1,85 m, 1935, 59,000 F.
PETROF & concert », 2,80 m, 1981, 98,000 F.
DSENDORFER noir, 2,26 m, 1935, 100,000 F.
Crédit GREG jusqu'à 5 ans, avec ou sams apport. avec ou sens apport.
Ruds: remise d'été 10 % sur
compant jusqu'au 15/9.
Espace Planos Daniel Magne,
17, av. Raymond-Poincaré,
75116 PARIS.
Tél. (1) 553-20-60, M\* Troca-

dero, du mardi au sar Pour la transaction de

# 'immobilier

## appartements ventes

ST-VINCENT - AV. JUNOT 2° arrdt mm. plerre de t., 4 poes, 110 m², tt oft. 1.000.000 F. Téléphone : 588-50-46.

**RUE MONTMARTRE** rand 3 p., tt cft, sur rue et pur, caractère, 475,000 f. LERMS 355-58-88. 4º arrdt

SÉVIGNÉ

8° arrdt CHAMPS-ÉLYSÉES STUDIO

tout confort, ascenseur. Px 535.000 F. T. 345-55-10 13° arrdt

Métro GLACIÈRE

très beau 2 p., Immetable pierre de tallie, 285.000 F. LERMS 535-14-40.

PRÈS. PLACE D'ITALIE Studio 11 cft, asc., chauf. cent. Jrgent. Téléph. : 634-13-18. 16° arrdt

UN BIJQU

Gd dble séj., une chbre, excel· lent état, imm. stand., calme, ensoleité, 3º ét., asc., 830.000 F PARIMMO, 755-98-78.

RUE LE MAROIS as bel immouble 1930 2 p. m², plein midi, 450.000 F SEGONDI 874-08-45.

PASSY Dans immeuble ancien LOFTS 3 grandes surisces à aménager de 1.400.000 F à 200.000 F. Tél.: 520-70-00.

17° arrdt

M° PEREIRE DOUBLE LIVING 2 CHAMBRES Chips de asv., imm. stand. 1.250.000 F. PARIMMO, 755-98-76.

locations meublées demandes

OFFICE INTERNATIONAL rech. pour se direction besux appartements de standing. 4 pièces et plus, 288-11-08.

Professeur U.S.A. rech. meublé Paris pour 3 adultes jusqu'en été 84. Tél. 651-53-30. **EMBASSY-SERVICE** 

belle villa 8 P. + pav. indépendent. 2 poss, w.-c., bains, jard. 1.100 m². Tél. 575-73-94.

bureaux Locations

VOTRE SIÈGE SOCIAL **DOMICHIATIONS** SARL-RC-RM
Constitution de Sociétés.
Démarches et tous Services.
Permanettes tiléphonieum 355-17-50

SIÈGES SOCIAUX ET DOMICILIATIONS

constitutions stés ASPAC, 293-60-50 + **EMBASSY-SERVICE** 

662-62-14 RECH. 3 à 6 BUREAUX

locaux commerciaux

Achats

Grand créateur recherche es-pace min. 300 m². rez-de-chaussée, pour la vente da tous ses produits. Emplecement de standing. T. 296-30-75/85. fonds

de commerce

Ventes

AV. GAMBETTA TS CCES 80 m². Prix 300.000 F, 361-84-09 entre 11 et 16 h. Tous les jours EXCLUSIF. INSTALLATEUR vend pressings, apport pers. 30 %. Fortar rentabilité, agréable, facile, Leader-França, 47. r. Duguedis, 89006 Lyon. T. (16-1) 209-52-44.

boutiques Locations

16- ARRONDISSEMENT megnifique emplecement, très belle bourique, 11 m de virine, 140 m², loyer annuel : 225.000 F. H.T. Droit au beil, 1,250.000 F. Téléphone : 548-71-84, villas

**GARCHES** 

viagers

VILLE DE MANTES-LA-JOLIE (YVELINES) 45.000 habitants recrute UN RESPONSABLE

EXIGES
Adresser candidature et C.V. è
M. le maire adjoint chargé des
affeires culturelles
HOTEL-DE-VILLE
78200 MANTES-LA-JOLIE.

sée marine marchande rach., pour alturation parmanente Paris, jaune homme, minimum 25 ans. dégagé obligations mitigires, pour poste de journaliste. Très bonne Instruction, cultivé, passionné par questions transport maritime. Parfaite conneissance de l'angles exigée. Situation intéressante pour candidet sérieux et travallieur. Env. lettre manuscrite avec C.V. et réf. à SPIMEC. eur. Env. lettre manuscrite avec C.V. et réf. à SPIMEC, 190, bd Haussmann, 75008 Paris, qui transmettra.

315, Bureaux de la Colline 92213 SAINT CLOUD Cedex

D'ÉQUIPEMENT CULTUREL DIPLOMES et EXPÉRIENCES EXIGÉS

Revue hebdomedaire spéciali-ée marine merchande rech.,

LÉGISLATION

Formation en droit du travail droit des associations, des bénévoles et du personnel Alde technique aux schérents.

Un contrôleur

CADRE **POUR SECONDER** 

Maîtriee droit social.
 Aptitude pédagogique.
 Attré par le secteur associatif et social.
 Goût du travail en équipe.
 Nombreux déplacements en province.

Adr. c.v., lettre manuscrits, photo, prétentions à l'attention DU DIRECTEUR GÉNÉRAL A.D.M.R., 12, rue Jacquemont, Paris-17\*,

DE LOGEMENTS

P.M.E. diversifiée possédent 3 usines en province recherche pour son siège social parisien :

contrôleur.

3) Maîtriser la micro - Informe-tique et être capable de conce-voir un plan et de la mettre en application. veir un plan et de le mettre en epplication.

4) Connaître le budgezing, di-rectoesting, reporting pour al-der les différents responsables d'unités à concevoir leur tableeu de bord et les procédures de gestion et de contrôle.

5) Etre libre rapidement et parier plusieurs langues serait, un avantage.

Ecr. s/nº 8,690 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSEES, 5, sue des Italiens, 75009 Paris.

BY ESTIMA

syant au moins 10 ans d'expéinence. Il dépandra du P.D.G. de
la société et surs une autonomie de proposition et d'action
et sara responsable des services comptable, administratif
et financier.

1) Il devra posséder le DECS
ou une maitrise de gestion ou
une expertise comptable,
2) Avoir une expérience de cebinet d'AUDIT riveau Senior ou
de multinationale comme
contrôleur.

recherche

# **INGENIEURS**

35 ans minimum

Expérience de quelques années souhaitable. Bonne formation physique - métallurgie -Connaissance de l'anglais appréciée.

UN GRADÉ QUALIFIÉ

SIDE FORMATION

INSTRUCTEURS **EN INFORMATIQUE** 

grande école, orientation avio-nique ou électronique pour dé-veloppement de matériels de mesure embarqués (enregistre-ment, télémesure - micro-mfor-matique) et systèmes sol associés, utilisés dens les estais en vol. Adr. C.V. au chef du personnel Centre d'essais en vol. base d'essais de Brétigny, 91220 Brétigny-sur-Orge.

Ministère de la défense centre d'essais en voi resperche INGÉNIEUR

i P., tz cft, 80 m² + temasse leuria, 40 m², splendide vu IMMO MARCADET

**Paris** PIED BUTTE-MONTMARTRE studio entrée, cuisine, w.-c., douche.Tél. : 634-13-18. EXCEPTIONNEL

88, rue Marcedet, 75018 PARIS, rach, appartements ttes surfaces, même à rénover. Téléphone : 252-01-82.

8. av. Messine, 75008 PARIS rech. pour ellentale étrangère et diplomatre. APPTS. HO-TELS PARTIC. et BUREAUX LOCATION ou 562-78-99 ACHAT.

#### **Poitou-Charentes**

#### Ré gagnera-t-elle à cesser d'être une île?

On ne peut relier une Ile au continent sans changer sa nature même et celle de ses habitants. Oléron. en 1966, et Noirmoutier, en 1971, ont fait cette expérience. Mais la banafisation a-t-elle un avantage décisif sur l'insularité? Telle est la question posée

La Rochelle. - Moins de quinze minutes après avoir quitté le port de La Pallice, le bac accoste en douceur à l'île de Ré. Bientôt, le pont aura peut-être relégué ce bâtiment ventru et nonchalant au rayon des antiquités. Lassés des files d'attente, des soirées rochelaises écourtées sous peine de manquer le dernier bac, la plupart des iliens s'en réjouissent. D'autres, insulaires de souche ou de cœur, doutent de la nécessité d'amarrer l'île au continent, ils craignent que l'ouvrage, d'un coût estimé à 385 millions de francs, ne défigure ce joyau de 28 kilomètres de long, dejà soumis à la pression de l'agglomération rochelaise et de ses 120 000 habitants.

Aux objections des détracteurs du pont M. Jean-Marie Tasseel, directeur de cabinet du président du conseil général, oppose la volonté politique des élus de préserver l'identité de l'île par la maîtrise du marché immobilier et du réseau routier. Une charte a été élaborée pour cela, à la demande du premier ministre, et a été approuvée par neuf des dix maires de l'île.

Le document indique deux . priorités absolues » : la protection des espaces naturels non constructibles - 80 % du territoire - et le strict maintien de l'urbanisation dans les limites du plan d'occupation des sols (POS), Soucieux d'enrayer les manœuvres foncières, le département cherche à occuper le terrain. Ainsi, avec l'aide du conseil général, le toire du littoral se propose d'acouérir les parcelles vulnérables. notamment les friches situées à l'est, puis de les rétrocéder aux cultiva- 11 400 résidents permanents. Ce

deux mois pour répondre : le temps de l'enquête publique ouverte sur le projet de construction d'un pont de 3 kilomètres qui doit enjamber le chenal les séparant de La Rochelle.

teurs. - Le pont? Un accélérateur de l'histoire », conclut M. Jean-Marie Tasseel. « La liaison fixe, renchérit M. Roland Beix, député socialiste et administrateur du Conservatoire, précipite la prise de conscience d'un morcellement insidieux de l'île. Quant aux . antipont .. ils menent un combat

De notre envoyé spécial

#### 1 250 véhicules à l'heure

d'arrière-garde.

L'- arrière-garde » ne se rend pas. Auteur d'une brochure intitulée : Mise à mort d'une île, M. Léon Gendre, maire gaulliste de La Flotte, brosse un inquiétant tableau de l'avenir proche : déferiement automobile, flambée des prix du terrain, agriculture sacrifiée. Pour ce Rétais de toujours, adepte des formules-choc,, l'enquête publique tient de l' · exercice de style ·. et la charte, du • chiffon de papier • faute d'avoir force de loi : • Qu'espérer de maîtres d'œuvre, à la fois juge et partie? La direction départementale de l'équipement instruit le dossier et profite des travaux ; les élus locaux servent les intérêts des propriétaires. Appprouver une déclaration d'intention ne coûte rien : qui empêchera un maire de modifier le POS quand bon lui semblera? • - L'argent, confie-t-il, amer, a pourri l'identé rétaise. -

Dans l'étude d'impact sur l'environnement qui est obligatoire pour d'évaluer les effets du pont à l'horizon 2000. L'île compte aujourd'hui

depuis le 25 juillet aux gens de l'île de Ré. Ils ont

chiffre serait porté à 27 000. D'où la création projetée de trois C.E.S. et d'un lycée. La population estivale, quant à elle, progresserait de moitié pour atteindre 200 000 personnes. L'érude prévoit en outre la construction de 10 000 logements, dont 6 000 résidences principales, le triplement de la fréquentation touristique à la journée et de la circulation routière en juillet-août. Les bacs acheminent 260 véhicules à l'heure; le pont porterait la capacité à 1 250, voire 2 300 voitures en période de

· L'île couvre 8 000 hectares advitam æternam », dit M. Guy Bouthillier, la quarantaine racée, directeur général d'une société de transport maritime et président des Amis de l'île de Ré.Il s'agit d'un espace limité, fragile, diversifié : in-concevable de le fondre dans le bi-

Les partisans du pont avancent trois arguments : le déficit de la ligne de bacs, l'attente imposée aux usagers, la sécurité. En 1982, la liaison a coûté 12,7 millions de francs à la Régie départementale des passages d'eau. Le pont à péage d'Oléron, géré lui aussi par la R.D.P.E., réglera l'ardoise jusqu'en 1994. Mais après? Aujourd'hui, les non-Rétais paient une soixantaine de francs pour la traversée avec une voiture, les îliens – 35 % de la clientèle - huit fois moins. - Chaque fois qu'un insulaire passe, commente le directeur de la Régie, je perds

L'attente : en pleine saison, il faut heures avant de rallier l'île. « Combien de jours par an?, interroge M. Pierre Bellet, premier président amoureux fou de l'île. Une dizaine au plus. De là à édifier un pont... • L'insécurité due à l'isolement ? Pour lui, l'hélicoptère permet d'amener

Les adversaires du pont jugent insuffisants les garde-fous que détaille la charte. - Ce n'est qu'un bon catalogue d'intentions ». disent-ils. En l'arrimant solidement au continent, le nont va sceller le destin de l'île de Ré, au risque d'en faire une excroissance balnéaire de La Rochelle. Le mouvement a déjà commencé. Les vieux Rétais eux-mêmes l'admettent. M. André Chaigne, soixantedix-neuf ans, ancien maire de Sainte-Marie, dit : - Jusqu'en 1965, je n'ai pas délivré un seul permis de construire. Ensuite, on en a accordé plusieurs centaines chaque année. Moralité : la mentalité n'a plus rien d'insulaire. •

En principe, le pont sera construit avant la fin de la décennie. Résignés ou séduits par sa commodité, les Rétais ont fini par l'admettre. En mesurent-ils toutes les consé-

VINCENT HUGEUX.

#### **Bretagne**

## A Sizun, la colo des enfants sahraouis

de la colonie de vacances Ar Falz, la bannière bretonne en noir et blanc parmere bretonne en noar et bianc voisine avec un drapean jusqu'ici inconnu sur ces rivages: le croissant de l'islam éclate sur fond noir, blanc et rouge. C'est celui du Front Polisario. Quinze enfants sahraouis ont quitté pour trois semaines leurs tentes de bédouins pour séjourner jei en pleine Bretagne bretonnante. ici, en pleine Bretagne bretonnante. Difficile? Même pas. Comme dit Ali, l'accompagnateur des jeunes sa-hariens, el n'y a pas de chose plus facile au monde que de faire communiquer des enfants ».

Sizun. - Dans la salle à manger

Les gamins du désert ne sont pas venus en Bretagne par hasard. En 1978, durant les combats opposant le Maroc aux habitants de l'ex-Sahara espagnol, le Front Polisario avait fait prisonniers douze coopérants français dont deux bretons. L'Union démocratique bretonne (U.D.B.), parti autonomiste et socialiste, entama des démarches auprès du Front pour les faire libérer. Ces contacts avec le peuple sahraoui furent maintenus après que les coo-pérants eurent été relâchés.

En 1980, des femmes sahraouies firent une « tournée » européenne d'explications et visitèrent trois villes bretonnes: Brest, Reunes et Nantes. Quelques mois plus tard, la mairie de Brest (à l'époque M. Francis La Blé, socialiste) recevait une délégation du Front Polisa-

Puis une mission d'information du conseil municipal partit pour le Sa-hara en 1982, et le 10 février 1983, un contrat d'amitié était signé entre les deux municipalités de Bir-Ap-Zarane et de Brest. Il n'a pas été remis en cause par la nouvelle équipe, sur les trois cents enfants sahraouis envoyés cet été en Europe, quinze sont venus en Bretagne.

L'expérience de Sizun est exemplaire à bien des égards. Elle a tout d'abord prouvé que la frontière lin-guistique ne constitue pas une bar-rière pour les enfants : • Les petits De notre envoyée spéciale

dique M. André Cornec, directeur de la colonie. Nos propre groupes étaient déjà constitués mais ils se sont totalement refaits pour ac-cueillir les quinze nouveaux. Les petits Bretons mis au courant du contexte de violence dans lequel vivalent ces enfants étaient aux petits soins pour eux. Les gamins se sont rapidement compris grâce à des gestes, des miniques. Aujourd'hui, au cours des veillées, les petits Sah-raouis chament en breton et les petits Bretons en arabe. •

Bien que le personnel de la colonie de vacances, dépendant de l'as-sociation Ar Falz, soit résolument bretonnant, le souci de communication a touiours prévalu : • On se comprend soit en français, soit en breion, soil en arabe, soil en espa-gnol « langue que parle Alî, le moni-teur sahraoui. Tout cela prouve, aux yeux de M. Cornec, que l'a on peut

accueillir d'autres cultures tout en défendant sa propre langue sans être accusé de passéisme -. Tout le monde s'y est mis, même la cuisinière qui a banni le porc de ses menus durant les trois semaines de séjour des musulmans.

Pour les petits Sahraouis, l'adaptation n'a pas été trop difficile. Pourtant les conditions de vie sont différentes. Ils habitent toute l'année sous des tentes, dans des camps, à la frontière de l'Algérie. Là-bas, seuls les bâtiments collectifs sont en dur. Il fait très chaud l'été, très froid l'hiver. Le climat breton leur a paru plutôt frais, évidemment. Mais pas l'accueil. Et l'on s'est aperçu très vite que l'on jouait aux mêmes jeux.

Les enfants de la guérilla se sont assagis. Il y a quelques jours ils chantaient des chants martiaux. Aujourd'hui, comme tous les gosses du monde, ils racontent des histoires

MARIE-CHRISTINE ROBERT.

#### BIBLIOGRAPHIE

#### L'HISTOIRE VUE PAR LES BRETONS

L'association Skol Vreizh vient de mblier le cinquième et dernier tome d'une histoire de la Bretagne: la Bretagne au vingtième siècle. Comme les tomes précédents, il s'agit d'un ouvrage collectif d'enseignants où les textes et les documents se succèdent pour raconter les bouleversements intervenus dans la région depuis la première guerre mondiale.

Ce fut tout d'abord le dépeuplement des campagnes au cours des années 20. l'urbanisation. l'apparition du P.S. et du P.C. à Douarnenez, qui devint la première ville uniste de France en 1921. Le déclin de l'Eglise n'empêche pas les conservateurs de dominer la région quatre heures de retard car ils aux élections de 1936, tandis que le avaient dû traverser des zones de combat avant de prendre l'avion, ex-

Après la deuxième guerre mondiale, la Bretagne connaît une révolution économique fulgurante. Les fermes vivant en autarcie sont remplacées par des exploitations hyper-mécanisées. De vastes élevages hors sol remplacent les maigres troupeaux familiaux. Les autonomistes souffrent du discrédit qui frappe le Breiz Atao, un régionalisme de notables lui succède.

Depuis les années 70, la Bretagne est le cadre d'événements exemplaires - marées noires, refus de la centrale nucléaire de Plogoss - qui permettent aux Bretons de prouver leur attachement à la région, même si les jeunes oublient les traditions de leurs aleux. M.-C.R.

★ Skol Vreizh : 6, rue Losgue 29210 Morlaix (288 pages.)

many later to the first control of the control of the second of the control of th

## L'île aux trésors cachés

Quelques heures après le lever du soleil, une lumière diaphane et vibrante baigne encore la pointe du Martray. Du haut de la digue qui borde la plage, le regard embrasse cet écrin de terre et de sable posé sur l'océan. A droite, au-delà de la haie de tamaris caressée par une brise marine que l'on déguste plus qu'on ne la respire, quelques rares sauniers. arpentent l'étroite levée qui quadrille les marais salants du fier d'Ars, lissant les eaux de leur au bout d'une longue perche de

La mer roule des flots paisibles et vient lêcher une mince bande de sable fin. Un peu au large, derrière les plates des ostréiculteurs, quelques piquets affleurent à la surface des l'intérieur. l'église romane d'Arsen-Ré pointe son clocher vêtu de noir, l'amer qui permet aux marins de se situer.

En quittant le littoral par une de ces routes étroites réservées aux cyclistes, on découvre la réserve ornithologique de l'illeau des Niges. Ici règne Edouard, un Aviation. D'un coup d'œil il idendré : là, une mouette rieuse, une d'escale des migrateurs, la réserve accueille chaque année un million d'oiseaux sur une centains d'hectares. Avec « une bande de copains », Edouard vient d'acquérir quelques marais à l'abandon, histoire de les sous-traire aux chasseurs et aux propriétaires fonciers.

Méfiez-vous de cette île aux trésors cachés. Rares sont ceux quì résistent à son pouvoir d'attraction. « Les Rétais de cœur, explique cette Parisienne installée à Saint-Martin depuis six ans, ont l'île dans le sang, plus encore que les Rétais de sang. Ils éprouvent le choc de la découverte. »

## « Ile à v., 65 ha, 5 hab... »

« A vendre île de la Manche, 65 hectares, pas d'impôts, pas de lois, cinq habitants, 3 millions de livres sterling » (environ 40 millions de francs). Ces lignes discrètes, parues dans le magazine anglais Country Life, concernent Brecquou, petite île anglonormande située entre Guernesev et Serco.

Le propriétaire, Sir Leonard Martchan, n'est pas un inconnu dans les milieux financiers internationaux. Issu d'une famille modeste, il a gravi méthodiquement tous les échelons. Entré en 1936 comme simple comptable dans l'entreprise de produits de beauté Max Factor, il devient rapidement président-directeur général de la firme pour toute l'Europe. il posséderait actuellement une centaine de sociétés au Royaume-Uni, dont une banque, une agence de tourisme, ainsi que trois hôtels

Plus fier de son ascension sociale que des milliards accumulés durant ces années, il assure à qui veut l'entendre que sa plus grande fierté reste d'être maître, après Dieu, de son bout de rocher, mais que, à soixante-seize ans, il est trop fatigué pour

#### Armateurs grecs s'abstenir

Brecquou a échappé au baillage exercé par Jersey et Guerne-sey sur les sept îles qui forment l'archipel anglo-normand : Aurigny, Sercq, Jethou, Herm, les Ecréous, Roches-Douvres, les Minquiers, Sercq, le plus petit îlot. ronne britannique, bénéficie d'un statut spécial. En 1929, la « dame de fer », Sybil Hathaway, châtelaine de Sercq, vendit Brecquou à un particulier. Depuis, plusieurs propriétaires se sont suc-cédé, et notre homme d'affaires n'est que le quatrième...

Sir Martchan règne sans opposition aucune sur ses « vassaux », qui ne sont jamais que sa secré-teire Susan Groves, son manager Pitt Bryan, un couple de jardiniers ainsi qu'un factotum. Il n'a de compte à rendre à personne. Maître de l'île, il se paie le luxe de ne rien réclamer à ces cinq « sujets ». Désintéressement ? Il en a les moyens. Narguant la « perfide Albion ». il lui arrive de livrer aux sujets de Sa Majesté certaines

astuces en matière de gestion. Au terme de la loi, seuls les sujets britanniques ont le droit de devenir propriétaires de cet îlot pour cent vingt-cinq ans... Armateurs grecs et milliardaires amérinouvelles, une trentaine d'acheteurs se sont présentés. Notre homme n'en a retenu jusqu'à présent que deux.

#### **CORRESPONDANCES**

#### Air France, ses finances et son indépendance

Après la publication, dans le Monde du 16 août, d'un article sur la situation financière d'Air France, nous avons reçu de M. Pierre-Donatien Cot. directeur général honoraire de la compagnie nationale, la lettre suivante :

L'article a fort justement souligné les différences de structures comptables et de méthodes financières existant entre les compagnies aériennes.

Il est un autre point sur lequel il convient d'attirer l'attention : ce sont les raisons du renouvellement tardif de la flotte d'Air France. Si la compagnie nationale a maintenu en activité un nombre important de Caravelle et de Boeing-707 de type ancien, c'est sous la pression des pouvoirs publics qui, au début des années 70, lui avaient interdit d'accroître sa flotte de B-727, appareil qui, à l'époque, était le mieux adanté à son réseau à movenne distance. Cette politique tendait à éviter qu'Air France ne paraisse - plusieurs années à l'avance - douter des qualités techniques et économiques de l'Airbus, alors en cours de développement avec son concours,

Indifférente aux problèmes de gestion d'une entreprise nationale cette attitude rejoignait la consigne formelle de silence sur les estimations du coût de Concorde - investissement dont le poids a commencé

de se faire sentir dans les compte d'Air France dès 1974, Si l'État n'avait enfin consenti, il y a quel ques années, à prendre 90 % du déficit d'exploitation de Concorde - par ailleurs remarquable réalisation technique, - celui d'Air France aurait été considérablement aceru en 1982.

#### LE CHESNAY: CIMETIÈRE A ETAGES

Plutôt que de déplacer le cimetière devenu trop petit, la municipalité du Chesnay (30 000 habitants), dans les Yvelines, a choisi de construire une nécropole à étages de trois mille cinq cents places et de forme pyramidale. Inauguration pour la Toussaint.

L'édifice, qui a reçu l'assentiment des autorités religiouses locales (catholiques et protestantes), comprendra trois niveaux, avec des caveaux de trois à dix places, des rampes accessibreux espaces verts. Néanmoins les personnes hostiles aux inhumations « aériennes » auront la possibilité d'être inhumées en

#### Récifs artificiels sur la Côte d'Azur

à Jersev.

Après notre article sur les projets d'immersion de récifs artificiels en Languedoc-Roussillon (le Monde 6 août), nous avons reçu de M. Pierre Costa, directeur des services départementaux à la préfecture des Alpes-Maritimes, les préci-

Dès 1976, le conseil général des Alpes-Maritimes a mené de telles opérations à Golfe-Juan, Beaulieu et Roquebrune-Cap-Martin (chacune de ces réserves étant de 50 hectares) en liaison avec les prud'homies de pêche compétentes, respectivement Golfe-Juan, Villefranche-sur-Mer et

Ces opérations s'accompagnent d'un suivi scientifique rigoureux et d'un programme d'entretien. A ce jour, 4 200 mètres cubes de récifs artificiels ont été imporreés dans des zones détritiques côtières envasées, peu productives et non exploitables par les pêcheurs professionnels.

Il s'agit de la première implantation notable et réussie de récifs artificiels en Méditerranée, Cette opération-pilote sert aujourd'hui l'exemple notamment pour la région Languedoc-Roussillon, au projet de laquelle vous avez consacré un long

Le programme des Alpes-Maritimes s'intensifie et s'étend avec la création des cette année d'une quatrième zone à Menton et d'une cinquième zone à l'ouest du département. 1 646 000 francs lui seront consacrés au titre de l'année 1983 et il est prévu d'y affecter 7 millions de francs entre 1984 et

#### ENVIRONNEMENT

 Pollution pétrollère dans le golfe Persique: atermoiements. - Alors que les puits de pétrole iranions endommagés par l'aviation irakienne continuent à couler en mer à raison de 4 500 barils per jour, les pays riverains du Golfe n'arrivent pas à s'entendre sur un plan de lutte. Le premier, élaboré en juin, prévoyait une dépense de 10 millions de dollars. Scule l'Arabie Saoudite a versé sa quote-part. Un second plan, d'un coût dix fois moindre, vient d'être proposé. Il prévoit seulement la surveillance aérienne de la marée noire et le prélèvement d'échantillons. Encore faudra-t-il obtenir l'accord de l'Iran.

#### AUTOMOBILE

#### DU COTÉ DES GRANDES ROUTIÈRES

#### Volvo 760 turbo à essence . . . puissance, puissance

Volvo 760 est desormais vendue sur le marché français. Il s'agit d'une turbo à essence dotée de 4 cylindres en ligne de la marque suédoise, moteur que l'on avait conau sur la gourmande 244 turbo, mais ici la cylindrée en a été augmentée, mesure appropriée puisque le gabarit du vé-hicule a changé. Désormais porté à 2,3 litres 3 pour une puissance de 173 chevaux au régime maximum, le groupe fourni un couple de 25,5 mkg à 3 400 tours-minute. C'est dire que l'ensemble « déménage » avec bonheur pour peu que le

Une nouvelle version de la

conducteur lui en donne l'occasion. A aucun moment la poussée n'ap-paraît vraiment sensible, et seul l'œil sur les instruments signalera la mise en route de la turbine. C'est une des grandes qualités de cette nouvelle berline qui nous vient du nord et qui par ailleurs au point de vue confort n'a rien n'a envier aux grosses cylindrées allemandes ou américaines. Rien ne manque au tableau de bord. le niveau sonore est tout à fait

convenable, même à très hantes vitesses sur les îtinéraires prévus à cet effet, et le cuir qui revêt sièges et cabine sent bon le luxe.

De même, il n'y a guère de reproche à faire à la boîte ou à la direction, précise à souhait.

Pius discutable, comme il fallait s'y attendre avec un tel engin lourd et puissant, est, à haute allure, le comportement routier lorsque l'engin aborde les courbes et les lacets. La voiture, bien que la suspension ait été durcie, ne manque pas de succomber aux balancements de la caisse, plus perceptibles évidenment forsque l'on est installé sur les sièges arrière qu'à l'avant. C'est une des rançons du confort. Mais il y a une façon très simple d'y remédier : lever le pied. La consommation de cette luxueuse automobile s'assagira aussitőt également.

★ 149 280 F (avec toutes options satif boîte automatique non importée).

المستعدد المستعدد

general de pedidit at

THE SECOND PROPERTY OF CHEST & COMME

Service and the service of the servi

and the second of the second o

24.17.17.4 T

.....

..... ·---

2.1 (6.1)

and the second

English to the series of the series of

Harris Committee Committee

UNE ÉTUDE

# les cadres du secteur industriel : des contrats de so

Salat porter in the straight. In government The state of the s Treat - Sapital STEELE STEELE STEELE SEE from lider start sample. If a newcord agent advice the last world THE SER SERVICE AND A RESIDENCE promise and are to the measurement the ###\*\*\*\*\* But 6 k 3 s Britania (2 3521) (a Catania de las Remont Taskina (I. . . . Arender Control of the control of the second of the control 1984 . martine & HE ne der grande an er fallen Elem gert

programme description in the second · 多数的 AND MALESCHARE PROPERTY AND

Carrier and endower was

robot contre ou pour l'empion?

\*\*\*\* CAST AND THE SECOND OF THE SECOND Enter the second 

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

The state of the s

\*\* t 1.5 4:

See 6: 50

Section 1

A company of the comp

Control of the contro

Same Same

The state of the s

Alle Committee of the c

the Contract

And the second s

Section of the sectio

Section 2 to 1

ACTION OF THE PROPERTY OF THE

A Company of the Comp

Section of Sections

Specifical and and action of the second

8,

Charles Contract

And the second of the second o

The second second second second

The contraction of the property

Fred to a term of the speaking

Action to the control of the control

This was a second of the secon

THE THE PERSON AND THE PERSON AND THE

ton Many

First 1 222 W 1972 E 450 First

THE STATE OF STATE OF

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

・ 「一個」「全性」では、100mm(April)という。 ・ 「一個」「全性」では、100mm(April)という。 ・ 「一個」「大学」という。 ・ 「一個」という。 ・ 「一個」 ・

and the second second

Transaction of the second

The state of the s

The state of the s

Section of the same of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s STATEMENT OF THE PARTY OF THE P

St. Butter Supplied States

**基注意** 

State of the state

**ints** sahraouis

definer :

MANE

Dec.

v.. 65 ha. 5 hab... »

BU COTE DES GRANDES

turbo à essence...

nce, puissance

į.

PAR LES BRETON

LOGRAPHIL

A l'origine, l'idée était simple. Il s'agissait de proposer aux salariés âgés de cinquantecinq à cinquante-neuf ans, de démissio

A cela, deux conditions : il fallait d'une part

tants. Cette mesure remporta un grand succès. Très rapidement aussi, il est apparu qu'une telle disposition ne pourrait être maintenue en l'état, compte tenn de son coût élevée qui venait alourdir les comptes de l'UNEDIC déjà bien mai en point (2). Aussi, dans le cadre de nouvelles mesures d'économie pour l'assurance-chômage, le décret du 24 novembre 1982 modifiait-il les conditions d'application, nes moins avantageuses (3).

quiétudes. Beaucoup de salariés concernés par les mesures passèrent la fin de l'année 1982 à

s'interroger. Leur fallait-il ou non démissionner, sachant que certains d'entre eux pouvaient, en attendant quelques mois, être intéressés par l'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans ?

Malgré tout l'intérêt que suscita le contrat de solidarité, on ne savait pas, jusqu'à présent, qui et combien de gens avaient été touchés. On naissait pas l'ampleur réelle du phénomène : c'est maintenant le cas, grâce à une étude très complète que vient de publier l'UNEDIC dans son dernier bulletin de liaison (2º 89 de juin 1983).

> Qui sont, en effet, les préretraités sous contrat de solidarité? Des hommes et des semmes en bénéficient dans des proportions équivalentes à ce que, pour cette catégorie d'age, ils représentent dans la popu-lation active. 21,3 % se sont décidés avant d'avoir cinquante-six ans, mais les plus de cinquante-neuf ans ont boudé la proposition. Souvent, les allocataires ont un niveau de qualification plus élevé que l'ensem-ble des chômeurs indemnisés : un sur cinq est cadre ou agent de maitrise pour un sur dix demandeur d'emploi. Cela s'explique, certes, par le fait que les préretraités se trouvaient en fin de carrière, mais on constate toutefois que, à âge égal, la disparité demeure. 17,4 % des allocataires sont manœuvres ou ouvriers (23,3 % pour les chômeurs) et 21,5 % sont cadres ou agents de maî-trise (16,5 % pour les chômeurs).

#### Selon que vous serez riche ou pauvre

Les hommes sont en outre plus qualifiés que les femmes, lesquelles ne sont majoritaires que parmi les employées non qualifiées. Si l'on ajoute à ce portrait la référence au lien géographique de l'emploi quitté, les caractères se précisent. Plus de la moitié des contrats de solidarité proviennent de quatre régions - Ile-de-France, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais, Pays de Loire - qui ne figurent pas parmi les moins industrialisées. La Corse, la Lorraine et la Basse-Normandie, qui sont très touchées par la crise de l'emploi, ont un taux de contrats de solidarité in-

Touche par touche, en fonction de ces différents facteurs, le profil du bénéficiaire de l'allocation conventionnelle de solidarité apparaît très complexe. Nécessairement, il additionne plusieurs éléments favorables, quand il ne les collectionne pas tous. Il est relativement jeune, disposant d'un revenu élevé acquis grace à une qualification de haut niveau dans un secteur d'activité modérément optimiste et implanté dans une région dynamique. À l'inverse, une personne relativement plus âgée, sans réelle qualification et au revenu modeste, travaillant dans un secteur d'activité et une entreprise en crise, implantée dans une région en récession, a fort peu de chances de devenir un préretraité sous contrat de solidarité. D'autant que, dans son cas, à son propre refus

Décidément, pour le contrat du même nom la solidarité n'a pas le même sens pour tous.

(1) Cette allocation est versée jusqu'à l'âge de soixante ans. Ensuite le préretraité est indemnisé de la même facon jusqu'à l'âge effectif de la une mesure plus ancienne, la garan-

(2) Sur les 70 % du salaire antérieur que représente l'allocation convention-nelle de solidarité, la part de l'UNEDIC est de 50 % et celle à la charge directe

(le Monde des 26 novembre 1982 et 15 janvier 1983) pour les salariés relevant de contrats de solidarité signés avant le 31 décembre 1982, mais notifiant leur démission après le vant de contrats de solidarité signés après le 31 décembre 1982. Notam le revenu garanti était ramené à 65 % du salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale (7 870 F par mois au la juillet 1983) et à 50 % pour la part de salaire excédant ce plafond. La gorantie de ressources était versée à ce u taux dans in mesure où le salarié ne pouvait justifier de cent cinquante stres d'activité.

#### **AFFAIRES**

**INAUGURÉ LE 28 JUILLET DERNIER** 

#### Le marché parisien des sucres blancs converti en dollars connaît un certain succès

Encore du nouveau à la Bourse de bilité est offerte à la clientèle étrancommerce de Paris. Grâce à la loi du 8 juillet 1983, le marché français des matières premières va pouvoir entreprendre maintenant une réforme en profondeur de ses structures et de son fonctionnement (le Monde du 15 juillet) sous les aus-pices de la fuure Commission des marchés à terme de marchandises (C.O.M.T.), dont le président – nommé en conseil des ministres, sans doute à la mi-septembre, – serait probablement M. Louis Barbe, l'ancien directeur du commerce au ministère du commerce et de l'arti-

Dans le même temps, les respon-sables de la rue de Viarmes ont mis en place le 28 juillet dernier un système de conversion qui permet aux seuls non-résidents (sans contrevenir, donc, au contrôle des changes) de réaliser leurs opérations en francs français – comme c'était le cas jusqu'à présent, - puis de les convertir simultanément en dollars américains et de les enregistrer sous cette même devise, l'essentiel du commerce international s'effectuant en - billets verts . Cette importante innovation (pour la première fois, dans le monde, il est possible de convertir des opérations effectuées sur un marché à terme de marchandises dans une monnaie autre que celle dans laquelle s'effectue normalement la cotation) ne concerne tou-tesois que le marché à terme des sucres blancs, le seul, à vrai dire, qui permette à Paris de se distinguer par rapport à Londres ou à New-York.

#### Une cocurrence accrue Sans être véritablement menacé

jusqu'à présent, le marché parisien des sucres blancs subit maintenant une concurrence accrue. En effet les Britanniques ont décidé de lui tenir la dragée haute en ouvrant dans la City, successivement, un marché terme du sucre roux, coté en dollars, le le juin dernier, puis, un mois après, un contrat identique sur le sucre blanc, également en dollars, tout en continuant à assurer, comme à l'accoutumée, des cotations en sucre roux, exprimées en livres sterling.

Si ce nouveau marché londonien du sucre roux, coté directement en dollars (et non pas à l'issue d'une conversion comme à Paris), connaît un relatif succès dans la mesure où il facilite les transactions – et, surtout, les arbitrages - avec New-York, il n'en va pas de même pour le sucre blanc en dollars. Après un mois et demi de fonctionnement, les positions ouvertes » (1) représenent à peine un peu plus d'un millier de lots, d'après les professionnels, ce qui reste encore faible pour une

Comparativement, le marché parisien des sucres blancs convertis dollars a beaucoup mieux démarré, et d'après ces mêmes spécialistes, 100 à 130 lots en moyenne ont fait l'objet d'une conversion en dollars chaque jour depuis que cette possi-

MONNAIES ET CHANGES

#### **NOUVELLE BAISSE DU DOLLAR**

Sous l'influence du recui des taux d'intérêt à court terme constaté aux Etats-Unis (les fonds fédéraux se sout négociés la veille à 9 1/4 %) et après les nouvelles encourageantes relatives à la circulation monétaire, le dollar a pomsuivi, mardi 23 août, son mouvement de baisse sur l'ensemble des marchés in-

A Paris, la devise américaine est retombée à 7,8750 francs environ (contre 7,9440 kundi en séance officielle) et le billet vert s'est négocié à 2,6180 deutsmarks à Francfort (coutre 2.6370 DM la veille). La baisse du dollar s'est également poursuivle à Zarich : 2.1310 FS lement poursuivie à Zarich : coutre 2,1410 FS la veille).

Le cours de l'once d'or est ren aux alentours de 426 dollars tant à Londres qu'à Zurich alors que le métal fin se traitait à 421,75 dollars au second • *fixing •* le 22 août.



petraet 1/7 - 2018 Autworp Tél.: 03/232-07.58 - Belgium

compte la bourse de commerce, sculs une demi-douzaine d'entre-eux manifestent de l'intérêt pour cette formule, réclamée pourtant depuis plusieurs mois par les opérateurs les plus conscients de l'atout qu'elle peut représenter pour - ouvrir - les marchés français aux professionnels et aux négociants anglo-saxons Depuis la fin juillet, les Britanniques sont dejà intervenus à Paris, ne serait-ce que par arbitrages avec les nouveaux marchés de Londres, mais ce sont surtout les maisons de courtage et les négociants américains qui

gère. Au total, les « positions ou-

vertes » sont un peu supérieures à

800 lots. Un résultat d'autant plus

encourageant que sur les vingt-sept commissionnaires agréés que

sont visés par ce nouveau système de conversion en dollars. Pour que ces non-résidents d'outre-Atlantique s'intéressent au premier marché mondial des sucres blancs, il fallait leur permettre de suivre, à chaque instant, et dans les meilleures condi-tions financières, la variation du - billet vert -. C'est ce service que rend gratuite-

ment (aucune commission de change n'est percue) la Banque centrale de compensation (B.B.C.), grâce à une table de change qui fonctionne à la corbeille depuis le 28 juillet dernier et à la présence de trois cambistes de haut niveau - outre trois applicateurs - mis au service de la Bourse de commerce par le service changes du Crédit lyon-nais. En prise directe sur les grandes places internationales, ces cambistes s'attachent à suivre en temps réel les variations de cours enregistrées sur les grands marchés avec une attention toute particulière pour Genève et Bruxelles, où s'effectuent l'essentiel des transactions en eurofrancs (et non pas à Londres comme on pourrait le penser), cela afin d'offrir à la clientèle de la B.B.C. de meilleures variations de change que celles que pourraient proposer leurs principaux rivaux : les établissements angle-saxons.

Pour l'instant, ces spécialistes cessent leurs interventions à 16 h 30, heure de clôture de la séance officielle, ce que regrettent certains pro-. fessionnels en faisant valoir que les transactions se poursuivent après séance sur les grandes places mon-diales, tant à Londres qu'à New-York. Mais un premier pas a été franchi, soulignent-ils, tout en admettant que, pour l'heure, les cam-bistes de la B.B.C. - se placent très bien » par rapport à la concurrence. Il est vrai que cet avantage est lié en grande partie au fait que la Banque centrale de compensation ne perçoit pas de commission auprès de la clientèle des non-résidents pour avoir transformé ses francs en dollars. La différence neut paraître infime, mais c'est peut-être ce moins » qui permettra au marché parisien des sucres blancs de remporter la bataille sur Londres, où échec cuisant subi par Tate and yle en 1978 n'a pas découragé les négociants britanniques de rivaliser un jour avec Paris sur le marché des sucres blancs.

SERGE MARTI.

(1) Les - positions ouvertes - sont des opérations d'achat ou de vente qui n'ont pas encore été compensées et qu'il faudra dénouer plus tard, ce qui constitue un gage d'activité future pour un

## Sidérurgie

#### PHŒNIX STEEL **VA POUVOIR POURSUIVRE SES ACTIVITÉS** JUSQU'EN DÉCEMBRE

Phænix Steel Corp, filiale à 56 % de Creusot-Loire aux Etats-Unis, va pouvoir poursuivre ses activités au niveau actuel jusqu'en décembre. La société sidérurgique (mille trois cents personnes, 140 millions de francs de pertes en 1982), qui avait demandé à bénéficier de la loi américaine sur les faillites le 12 août après que Creusot-Loire eut décidé de ne plus la soutenir, va recevoir un prêt de 20 millions de dollars de la B.A. Commercial, filiale de la Bank of America. L'accord, approuvé par les juges, donne à la B.A. Commercial un droit de priorité sur les autres créditeurs de Phœnix Steel (French American Bank, Crédit lyonnais, C.I.C., Banque française du commerce extérieur...). En échange de son prêt, B.A. Commercial a été remboursée de 8,5 millions de dollars que lui devait Phœnix Steel. Les banques françaises crédi-trices se sont plaintes de cette procédure qui les met en position défavo-

# des contrats de solidarité-préretraite

solidarité-préretraite.

leur emptoi en ayant la garantie de recevoir une allocation conventionnelle égale à 70 % de leur salaire antérieur (1).

que l'entreprise signe un contrat de solidarité avec l'État et qu'elle s'engage, en outre, à com-penser, par des embauches, le nombre des par-

Entre le 1 février 1982 et le 1# juin 1983, 180 000 demandes ont été déposées auprès des ASSEDIC pour percevoir l'allocation conven-tionnelle de solidarité. Demandes qui ont donné lieu, pour la même période, au versement de 161 300 allo-

Dans l'absolu, ce résultat est impressionnant. Sur les 804 800 personnes qui, dans la population active salariée, avaient entre cinquantecinq et cinquante-neuf ans, 21 % ont finalement choisi de partir en préretraite. C'est beaucoup, surtout si l'on considère que ces emplois libérés par la démission de leurs titulaires donnent lieu à des embauches équivalentes. On peut donc affirmer que les contrats de solidaritépré-retraite ont efficacement parti-cipé à la lutte contre le chômage.

Mais il faut aussi relativiser cette première impression : 90 % des salariés âgés de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans, soit 725 000 personnes, répondaient aux conditions requises pour présenter leur demande (un an de présence

dans l'entreprise, dix ans de travail antérieur) selon les estimations de l'UNEDIC.

Ainsi, une majorité n'a pas choisi cette solution, ce qui correspondait aux vœux du gouvernement : avec le brusque départ de toute une catégorie d'âge, il y aurait eu, sinon, un ris-que de déséquilibre dans les entre-

#### Certaines entreprises seulement...

On peut s'interroger sur les raisons du refus de ces salariés. La première, indépendante de leur volo vient des entreprises elles-mêmes. En période de crise, les employeurs essaient d'éviter les engagements sociaux trop contraignants à long terme, et le contrat de solidarité en

est un, manifestement, A la fin avril, 26 720 entreprises (sans les collectivités locales) avaient signé un tel contrat, selon les indications du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale. Entreprises qui employaient au total 3 813 500 personnes, soit 29 % des salariés du secteur privé. L'engouement, du côté des em-

ployeurs, a été relativement limité et, pour une part, a crit avec la taille de l'entreprise. On découvre ainsi que les établissements de plus de deux cents salariés, qui représentent 30 % des effectifs salariés, ont favorisé le départ de 61 % des allocataires. En dessous de cinquante salariés, les entreprises n'ont « fourni » que 19 % des allocataires.

Si 5 salariés en moyenne ont quitté chaque entreprise signataire (employant en moyenne 143 saia-riés), le nombre des départs est également plus fort dans les grandes en-

Enfin, on constate aussi que la proportion des contrats de solidarité varie selon le type d'activité. Avec 49,7 % des salariés, le secteur indus-triel représente 57 % des alloca-taires. Avec 50 % des salariés, le secteur tertiaire n'en représente que 38,6 %. Des disparités existent, en outre, selon les branches : les industries de biens d'équipement, qui em-ploient 13,1 % des salariés, ont laissé

partir 22,7 % des préretraités, tandis

que le bâtiment et les travaux pu-

blics (11.4 % des salariés) s'est séparé de 3,7 % seulement. Finalement on peut penser que ce sont les entreprises les plus assurées de leur avenir et les plus dynamiques, bien placées dans les branches d'activité les moins sensibles à la crise, qui ont accepté de signer des contrats de solidarité. Cela est confirmé par ce que les spécialistes de l'UNEDIC appellent le « taux de prise en charge des allocations conventionnelles. D'après cet indice la construction aéronautique, les machines de bureau et l'informatique atteignent les résultats les plus élevés. A contrario, l'automobile, la sidérurgie et le textile, qui ont dégraissé leurs effectifs avec des contrats F.N.E. ou des conventions

# taux de prise en charge les plus fai-

de préretraites, se situent dans les

Les salariés de niveau modeste ont sans aucun doute considéré que l'amputation de 30 % de leur revenu était un effort insoutenable ; ce que, à l'inverse, pouvaient admettre plus facilement des salariés de haut niveau, par ailleurs engoissés par le spectre du chômage des cadres.

C'est sans doute pourquoi aussi de nombreux allocataires ont fait leur choix an demier moment, très certainement invités à franchir le pas avant que les modalités d'application ne soient revues en baisse. Là aussi, la crainte de laisser passer une occasion a pu être déterminante. L'hésitation a alors fait place à la précipitation.

Sur ce point, les chiffres parlent d'eux-mêmes : 2 000 dossiers par se-maine ont été reçus par les ASSE-DIC pendant le second semestre de 1982, c'est-à-dire pendant la période de mise en place des contrats de solidarité : puis 5 700 par semaine l'ont été pendant les quatre premiers mois 1983, avec une pointe jusqu'à 9 700 dossiers, qui ont été traités dans la première semaine d'avril 1983, soit juste à temps pour bénéficier des taux antérieurs au décret du 24 novembre 1982. Ainsi 94 300 allocations nouvelles ont été servies

entre février et mai 1983. Ensuite le mouvement se calme. La vague des départs est maintenant apaisée, et l'UNEDIC retient d'ailleurs pour hypothèse le chiffre de 175 000 altocations à la fin de 1983, soit 24 % de la population active

marque que le contrat de solidarité a touché une proportion importante des salariés âgés et a rencontré plus de succès que toute autre formule (à titre d'exemple, 85 000 et 33 700 personnes ont été attirées respectivement par le contrat de solidarité et la garantie de ressources, après une année de fonctionne-

#### Au dernier moment

A l'houre du premier bilan, on re-

coûte cher a, note ('O.C.D.E., qui explique que les capteurs, les moyens optiques et les divers dispositifs informatiques nécessaires en font grimper le prix. Voilà une observation délà faite par plusieurs spécialistes, par la C.F.D.T. en France : plus une tâche apparaît simple à l'homme (prendre un stylo bleu parmi d'autres,par exemple),plus elle est délicate pour une machine et plus ses dispositifs doivent être complexes et onéreux. Certains en tirent d'ailleurs la conclusion

## Le robot contre ou pour l'emploi?

Le robot dévoreur d'emplois ? Un mythe, selon une étude de l'O.C.D.E. à paraître (1). « Des estimations (...) concernant les postes de travail dans les industries manufacturières susceptibles d'être affectés par l'introduction des robots jusqu'en 1985 indiquent que la proportion probable serait autour de 1,5 % au Japon et en Suède, de 0,4 % en Allemagne et aux États-Unis et de moins de 0,2 % en France et au Royaume-Uni. En 1990, ces chiffres pourraient atteindre 3 % au Japon et en Suède, 1,5 % en Allemagne, 1 % anx États-unis et 0,5 % en France et au Royaume-Uni. » Les raisons de ce faible impact quantitatif

sont multiples, selon l'O.C.D.E. D'abord, les robots sont encore peu nombreux, même si leur population croît rapidement (de 50 % en R.F.A., de 37 % au Japon et de 20 % en France en 1982). Selon une « définition étroite » des robots (programmables), leur nombre n'aurait ainsi atteint que 13 000 au Japon, 4 500 aux États-Unis et 950 en France l'an passé. On ne comptait en 1981 que 30 robots pour 10 000 salariés en Suède, pays

le plus automatisé. Certes, leur avenir s'annonce brillant avec les efforts déployés par les industriels pour en abaisser le coût relatif. « Au Japon, on a estimé que le rapport entre le coût annuel moyen de la maind'œuvre dans les industries manufacturières et celui d'un robot à apprentissage est tombé de 1 pour 10,5 en 1971 à 1 pour 3,4 en 1979 » , signale l'O.C.D.E. Certes encore, leur domaine d'application devrait s'étendre. Pour l'instant peintre ou soudeur. le robot devrait se faire assembleur-monteur et devenir concurrent potentiel des armées

d'O.S. Mais d'autres facteurs vont à l'encontre d'une diffusion massive des robots dans l'industrie manufacturière. « L'intelligence que le robot, loin de s'attaquer aux postes sans qualification, rencera en priorité au contraire les ouvriers profession-

nels... dont la nombre est plus faible. Au total, en tenant compte des moteurs et des freins, le perc mondial attaindre 230 000 à 330 000 unités en 1990.Pas de quoi s'alarmer.

Le robot n'est pas toute l'automatisation, même s'il la symbolise. L'étude de l'O.C.D.E., qui ne porte que sur les robots « au sens strict », a le mérite de dénoncer les idées fausses du danger de cette machine sur l'emploi. Reste sans doute le problème de l'automatisation en général, qui est d'une autre am pleur, tant quantitative que qualitative, et qui nécessitera - le répète-t-on assez ? - un effort de recyclage.

Mais l'automatisation inéluctable en économie ouverte, ne serait-ce que pour des raisons de compétitivité internationale, est paradoxalement la meilleure stratégie possible pour l'emploi. L'INSEE le rappelle à point de différentes analyses économétriques exécutées pour le compte du IXº Plan - 1984-1988 – en utilisant le modèle D.M.S. Moderniser l'industrie (le modèle suppose des investissements supplémentaires de 28 milliards de francs en début de période) constitue la politique à la fois susceptible de réduire le déficit du commerce extérieur et

la plus créatrice d'emplois. Le modèle D.M.S. conclut à una création entre 1983 et 1988 de 450 000 à 95 000 emplois suivant les différentes hypothèses sur les revenus des ménages et les dépenses publiques et sociales

Selon l'INSEE la modération du pouvoir d'achat des ménages apparaît beaucoup moins coûteuse en emplois que la réduction des dépenses publiques et sociales. Même si le modèle ne prend pas en compte les données récentes, le principe appa reft clair : il faut mieux paver la modernisation industrielle par une baisse relative des sal ou par l'épargne forcée que par un freinage violent des dépenses publiques. Mais, que l'on choisisse l'un ou l'autre - ou les deux, comme le gouvernement, - il faut investir massivement pour automatiser et... créer de

ELB.

(1) Robots industriels: leur rôle dans l'industrie manufactu rière. (2) Les voies étroites d'un stratégie pour l'emploi. Econo et statistique nº 156. Juin 1983.

férieur à celui de l'indemnisation du chômage, pour le même âge. place de l'importance de Londres.

s'ajoutera celui de son employeur,

trop soucieux de pouvoir licencier si cela s'avère nécessaire...

ALAIN LEBAUBE.

de l'Etat de 20 %. Le coût total se serait élevé à 2,69 milliards de francs (1,92 milliard de francs pour l'UNEDIC, 0,77 millard pour l'État) entre le 1º février 1982 et la fin avri 1983. Selon ses estimations, l'UNEDIC prévoit pour sa seule contribution, une

(3) Le décret du 24 novembre 1982 modifie les conditions d'application de l'allocation conventionnelle de solidarité

MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES INDUSTRIES PÉTROCHIMIQUES

ENTREPRISE NATIONALE DES TRAVAUX AUX PUITS

#### AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL Nº 1339/DIV.

L'Entreprise nationale des travaux aux puits lance un avis d'appel d'offres international pour la fourniture de : PIÈCES DE RECHANGE POUR TOUR « DEMOOR » TYPE 922 AAH. Nº 10576

Cet appel d'offres s'adresse aux seules entreprises de production, à l'exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires, et ce conformément aux dispositions de la loi nº 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l'Etat sur le commerce

Les soumissionnaires intéressés par cet appel d'offres peuvent retirer le cahier des charges à l'adresse suivante : Entreprise nationale des travaux aux puits, 2, rue du Capitaine-Azzoug Côte-Rouge, Hussein-Dey, Alger Algérie, département. Approvisionnements et transports, à partir de la date de parution du présent avis.

Les soumissions, établies en cinq exemplaires, devront parvenir sous double pli cacheté et recommandé au secrétariat du D.A.T., à l'adresse sus-indiquée.

L'enveloppe extérieure, strictement anonyme, sans en-tête, portera la mention • APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL Nº 1339 DIV. Confidentiel. Ne pas ouvrir ».

Les soumissions devront parvenir au plus tard le samedi 8/10/1983, à 12 heures, délai de rigueur.

Le délai d'option sera de 180 jours à la date de clôture de cet

- (Publicité) -

#### RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES INDUSTRIES PÉTROCHIMIQUES

ENTREPRISE NATIONALE DE FORAGE « EFANOR »

#### AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL **RESTREINT Nº IN 83 23**

L'ENTREPRISE NATIONALE DE FORAGE EFANOR - lance un avis d'appel d'offres international restreint

**GROUPE DE FORCE EMD SR 12 EW** TYPE 12-645 E1, POUR SONDE

Cet appel d'offres s'adresse aux seuls constructeurs et distributeurs agréés à l'exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires ce et, conformément aux dispositions de la loi nº 78-02 du 11 février 1978, portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur.

Les soumissionnaires intéressés par cet appel d'offres peuvent retirer le cahier des charges à • EFANOR •, DÉPARTEMENT ACHATS, 1, place Bir Hakeim, El-Biar (Alger), à partir de la date de parution du présent avis.

Les soumissions, établies en six exemplaires sous double pli cacheté et recommandé, l'enveloppe extérieure anonyme, sans en-tête, sigle pou cachet du sousmissionnaire et ne comportant aucune inscription indiquant son origine, et portant seulement la mention APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT Nº IN 83.23. CONFIDENTIEL. A NE PAS OUVRIR - «à l'attention de M. le Chef du Département Achats », devront parvenir au plus tard le 1e/10/1983, délai de

Toute soumission parvenant après ce délai sera rejeté. Le délai d'option sera de 120 jours à compter de la date de clôture de l'appel d'offres.

# ÉTRANGER

#### Les difficultés financières des pays en développement

Cependant le volume global des

nouveaux prêts bancaires internatio-

naux devrait baisser « marginale-ment » cette année, après s'être

« fortement contracté » en 1982, pour la première fois depuis 1977,

estime le Fonds monétaire interna-tional. Les prêts aux pays en déve-loppement non pétroliers devraient être inférieurs à leur bas niveau de

1982 et se situer entre 15 et 20 mil-

liards de dollars. L'an dernier, ces

prêts n'avaient atteint que 25 milliards de dollars contre 51 milliards

en 1981. . Cette contraction, ajoute

le F.M.L., signifie que la part du dé-

ficit des comptes courants de ces pays (déficit qui a été ramené de 108 milliards de dollars en 1981 à

87 milliards en 1982) financée par

des prêts bancaires est tombée de 47 % en 1981 à 29 % l'an dernier. »

· Les perspectives en ce qui

concerne les futurs prêts bançaires

internationaux dépendront, souligne l'étude du F.M.L. devantage de la volonté du système bancaire de

jouer son rôle d'intermédiaire sur le plan international face à la percep-

tion de risques accrus que de leurs

international doit s'en tenir à une po-

litique de crédits rigoureuse, a dé-claré le 22 août à Francfort, le mi-nistre fédéral des finances,

M. Gerhard Stoltenberg. Si cette

politique n'est pas suivie, a-t-il ajouté, les problèmes de paiement

des pays fortement endettés risquent

des droits de tirages spéciaux (D.T.S.), avant l'assemblée géné-

rale annuelle du F.M.I., qui aura

lieu fin septembre à Washington, ne lui semble pas d'actualité. Le minis-

tre a également rejeté l'éventualité

d'un financement du F.M.I. par des

emprunts sur le marché internatio-

nal des capitaux, ce qui transforme

rait le F.M.L. en une « Eurobank »

et menacerait « sa mission véritable

comme institution neutre de la coo-

nérotion de la politique internatio-

A l'inverse M. McNamara, an-

FAITS ET CHIFFRES

• American Motors espère sortir

du rouge au dernier trimestre de 1983. – American Motors, filiale à

46 % de la Régie Renault, pourrait

redevenir bénéficiaire à partir du

quatrième trimestre de 1983. C'est

du moins ce qu'affirme son vice-

président chargé des affaires com-

merciales, M. Joseph Cappy. En

1982, A.M.C. avait perdu 2,9 mil-lions de dollars au dernier trimestre

et 153,5 millions de dollars sur l'en-

semble de l'année. Le constructeur

américain a déià perdu 166,3 mil-

lions de dollars au premier semestre

de 1983. La dernière année bénéfi-

● Un démenti d'Ikea. - M. Ing-

var Kamprad, propriétaire d'Ikea, a démenti, le 22 août, qu'il ferait don

de la totalité de ses actions à une ins-

titution calviniste néerlandaise (le

Monde du 23 août). Il aurait l'inten-

tion de faire gérer les avoirs des trois

holdings qui composent son groupe

par une fondation déjà créée à La Haye. - (A.F.P.)

BELGIQUE

• Le nombre de chômeurs in-

COURS DU JOUR

7,8710 6,3930 3,2511

3.6936

1 7/8

Etranger

Yes (108) ...

DM .....

ciaire d'A.M.C. remonte à 1979.

cer son aide d'urgence.

Affaires

L'étude d'une nouvelle attribution

d'être reportés dans le futur.

Pour sa part, le Fonds monétaire

capacités à louer ce rôle. »

(Suite de la première page.)

Le cas du Brésil illustre les graves difficultés financières que connais-sent depuis l'été dernier de nombreux pays en développement. Ainsi, selon des experts de la Banque mondiale, les demandes de rééchelonnement d'emprunts extérieurs émanant de pays pauvres ont plus que quadruplé depuis le début de 1983 par rapport à l'ensemble de 1982. Portant sur plus de 40 milliards de dollars contre 10 milliards, ces demandes ont été présentées par vingtdeux pays, dont les deux plus grands débiteurs du tiers-monde, le Brésil et le Mexique, et deux pays commu-nistes, la Pologne et la Roumanie.

A ce jour, neuf accords de rééche-lonnement ont été conclus. En outre, selon une publication trimestrielle du F.M.I. et de la Banque mondiale, - plus de trente pays en développe-ment ont dû avoir recours au rééchelonnement de leurs dettes, parfois deux à trois fois » depuis 1973. Bien que les montants impliqués ne soient pas très substantiels au regard de l'ensemble des dettes extérieures, ils ont augmenté considérablement », ajoute l'étude, en rappelant que, de 1974 à 1981, les rééchelonnements ont porté annuellement sur des dettes s'élevant en moyenne à 2 milliards de dollars seulement.

#### En Côte-d'Ivoire

#### LA PRODUCTION DE CAFÉ SE SITUERAIT A UN NIVEAU « SATISFAISANT »

Abidjan (A.F.P.) - La production ivoirienne de café atteindra cette année un niveau jugé « satisfaisant » par les responsables de ce secteur, soit un peu plus de 300 000 tonnes. Elle serait alors sensiblement égale à la production de la précedente campagne, malgré les aléas climatiques et les feux de brousse enregistrés au début de cette année qui ont détruit

Le rendement a été excellent dans les régions à forte pluviométrie, celles de Man et San Pedro, dans l'ouest du pays, où par ailleurs a été pratiqué un rajeunissement des exploitations. Les plus mauvaises récoltes ont été enregistrées dans le centre-est et l'est ivoirien.

Commentant ces résultats, M. Denis Bra-Kanon, ministre ivoirien de l'agriculture, a souhaité qu'à court terme la productivité s'améliore, afin que les rendements actuels, de l'ordre de 150 kilos à l'hectare, soient portés à au moins 300 kilos dans les zones qui auront été choisies pour leur environnement propice. Le ministre a déploré le fait que, malgré les efforts de son pays pour produire davantage, « l'accord international de 1976, en réinstituant le système des contingents de base, limite désormais les possibilités d'exportation de casé de la Côte-d'Ivoire à environ 4 135 000 sacs de 60 kilos ».

#### En Amérique latine

#### Près de 30 millions de personnes sont au chômage ou sous-employées

que interaméricaine de développe-ment (BID) n'attend pas de net re-dressement de l'économie latino-américaine en 1983, la troisième année de • grave récession •. gnes de reprise enregistrés en 1983 dans les pays industrialisés soient prometteurs pour l'avenir de l'Amérique latine », la BID révèle que, pour la première fois depuis qu'existent des statistiques fiables (soit approximativement depuis la seconde guerre mondiale), le pro-duit national brut global de la région a diminué de 1,2 % en 1982. Cette baisse correspond à un recul de plus de 3 % du produit intérieur brut par habitant.

Selon le sous-directeur du département du développement économique et social de la BID, M. Jorge Ruiz Lara, il faudrait, pour qu'un redressement économique se mani-feste en Amérique latine en 1983. que les pays industrialisés de l'O.C.D.E. connaissent un taux de croissance de 3 %. Il faudrait aussi que les taux d'intérêt ne dépassent pas leurs niveaux de 1982 et qu'aucun des grands pays endettés ne renonce officiellement à honorer ses engagements financiers.

M. Ruiz Lara souligne également que les politiques d'ajustement adoptées par de nombreux pays latino-américains en 1982 ne visaient qu'un rétablissement à court terme. D'après le rapport de la BID, un des résultats immédiatement perceptibles de ces politiques a été la réduction des déficits publics, mais elles ont entraîné aussi une dangereuse réduction des investissements.

Le secteur industriel de la région connu en 1982 une baisse de 2,7 % de la valeur ajoutée, et la construc-tion une diminution de 4,5 %. Dans le secteur agricole, la valeur ajoutée est restée stable, alors qu'elle avait fortement progressé en 1981.

cien président de la Banque mon-La situation de l'emploi est « cadiale, a affirmé que les problèmes économiques auxquels étaient maidre is RID quelque 30 % de la population active confrontés des pays comme le Brésil est au chômage ou sous-employée, on le Mexique « n'étalent en aucune façon résolus » et que le F.M.I. de-vait par conséquent disposer de soit 27 millions de personnes, et celles qui ont encore un emploi connaissent des réductions de samoyens accrus pour ponvoir renforlaires. La BID, à ce propos, met en

Washington (A.F.P.). - La Ban-ue interaméricaine de développe-contre les risques de regain de tension sociale s'ils ne répartissent pas plus équitablement le poids des ajus-

tements économiques. Les réserves monétaires globales indique la BID dans son rapport an-nuel sur cette région. Bien que les si-gnes de reprise enregistrés en 1983 31 % de leur montant de fin 1971, chute sans précédent depuis quarante ans. La récession mondiale a affecté les exportations, qui ont baissé de 9,8 % en 1982. Toutefois. la balance commerciale, déficitaire de 2 milliards de dollars en 1982, a enregistré un excédent de près de 7,7 milliards en 1982, mais seulement grâce à une chute de 19,4 % des importations due à la rigueur des politiques économiques.

> Les prix movens des exportations régionales out en outre baissé de 10 % en 1982, en raison de la forte chute des prix des produits de base, notamment le sucre (revenu de 632 à 130 dollars la tonne métrique au cours des deux dernières années), le cacao, le soja et le cuivre. La reprise de l'activité dans les pays industrialisés devrait toutefois raffermir les cours, estime la banque.

Enfin, la BID n'est guère optimiste sur les perspectives de finan-cement extérieur de la région. De 1981 à 1982, relève-t-elle, les flux nets de capitaux sont revenus de 45,9 à 30 milliards de dollars, ce qui reflète principalement la défiance croissante des banques privées internationales.

Malgré la généralisation des politiques d'ajustement, la plupart des pays latino-américains ont dû rééchelonner leur dette extérieure, et. en mars 1983, seize d'entre eux avaient passé un accord avec le Fonds monétaire international pour faciliter la renégociation de leur dette, représentant 48 % des opérations du F.M.L. Selon la BID, le service de la dette continuera de s'alourdir d'ici à la fin de l'année, en raison de la réduction de la durée moyenne des prêts et de l'accumulacontractés en 1975-1980.

 Les pays d'Amérique centrale vont solliciter conjointement auprès vont sofficiter conjointement auprès de la Banque interaméricaine de développement (BID) un programme de coopération d'un montant de 1 milliard de dollars, a-t-on annoncé de source officielle le 20 août à San-

Les présidents des banques cen-

trales de la région, réunis dans la capitale du Costa-Rica, ont mis au point les derniers détails de cette requête et désigné M. Carlos Manuel Castillo (Costa-Rica) pour les représenter à la réunion du groupe consultatif de la BID, qui se tiendra en Belgique au milieu du mois de septembre. Cette aide est destinée à raffermir le système régional de paiement et renforcer les fonds de la Banque centraméricaine d'intégra-tion économique (B.C.I.E.) ». Elle visera également à financer les programmes « destinés au réajustement structurel de l'économie de l'Amérique centrale - au cours des prochaines années. - (A.F.P.)

## de vingt-cinq ans. - (A.F.P.).

active, indiquent les statistiques de l'Office national belge de l'emploi.

Depuis le début du mois d'août, le

nombre de chômeurs «complets»

indemnisés s'est accru de presque

0.8 %, soit près de quatre mille per-

sonnes; 54 % des chômeurs sont des

femmes et 31 % des jeunes de moins

• Les syndicats de l'entreprise Nicolas au ministère de l'emploi. — Une délégation intersyndicale C.F.D.T. et C.G.T. de l'entreprise Nicolas de Champs-sur-Yonne (Yonne) a été reçue, le 18 août, au ministère de l'emploi.

Au cours de cette entrevue, les représentants syndicaux ont protesté contre les cent vingt-six licencie-ments économiques annoncés par la direction qui, par ailleurs, entend obtenir vingt-six licenciements de syndicalistes pour « faute grave ». La C.F.D.T. et la C.G.T. ont accusé la direction de chercher - à laminer complètement les deux véritables organisations syndicales •.

Considérant que la situation économique de l'entreprise « n'est pas si catastrophique », la délégation a proposé la signature d'un contrat de solidarité permettant la réduction demnisés s'élevait au 15 août à du temps de travail et la mise en 514911, soit 12,4 % de la population place d'un plan de formation.

SIX MOIS

+ 1040

+ 869 + 2300

DEUX MOIS

+ 298 + 368 + 308 + 375 + 308 + 345

#### BASSON THE SERVICE THE THE PARTY OF THE PART AVIS FINANCIERS

#### CHAMPAGNE TAITTINGER

au 30 juin 1983 fait apparaître, pour le premier semestre, un bénéfice d'exploi-tation de 11 461 872 F, contre tat net du premier semestre 1983 est de 9 815 838 F, contre 7 044 290 F pour la

tant de 747 000 F.

Les activités commerciales de Champagne Taittinger sont, à fin juillet, équivalentes en volume à celles de l'an passé; le chiffre d'affaires pour les sept

#### HAUSSMANN OBLIGATIONS

Banque Worms;

LA VIE DES SONTETE HER AND TO READ TO A COMMENT OF THE PROPERTY O

MARCHÉS FINANCIL

A. MARKET W.

PARIS

Source Trasse

The second secon

And the second second

Company Tells

STE THE SHAPE FROM

mark Tell Omine mortine in the color

127. - 1

the second second

4.

Harrist Commence

Juligija da Sara da

Sand a Sandaria

Fig. 1 and 1 ए। -नदर्ग =2+ ०० , ०० ०० ०० AND THE STATE OF T POICES QUOTIDIENS 341 and 100 11 dec 1241 אכבוטול מש 1777 | Per PRES AGENTS DE CHANGE

MIX DU MARCHE MONETAINE DIES DU DOLLAR A TONYO Marie 147 At 147 At The same of the same of the same of the same

the same of the sa

STREETING TARREST TARREST

March In March In March In March In

----

### DES SOCIETES i nama a si ing kalang manggalang ka

#### Résultats au 30 juin 1983

Le compte d'exploitation provisoire de la société Taittinger-C.C.V.C. établi

période correspondante de l'année pré-cédente : cet écart favorable s'explique, en partie, par une plus-value à long terme sur réalisation d'actif d'un prontant de 747 000 F.

premiers mois de l'année s'élève à 101 835 000 F, soit une progression de 6,26 % par rapport à l'année précédente. Les perspectives d'importante von-dange se confirment grâce aux chaditions climatiques exceptionnelles que commues cet été la région champonolise.

Haussmann obligations informe que la note d'information trimestrielle carrente au 30 juin 1983, est à la disposition de ses actionnaires et du public aussiège de la Société et aux guichets des établisse ments suivants : 440

Banque de gestion privée;
Banque de la Mutuelle lidustrielle;
Banque de l'Union Occidentale
Française et Canadienne
Worms Gestion.

#### ---- (Publicité) ---RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR WILAYA DE SKIKDA

SOCIÉTÉ DES TRAVAUX ROUTIERS - SKIKDA

SOT. SKI

#### AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL Nº 001/83 - AONI

Un appel d'offres national et international est lancé en vue de l'acquisition du matériel travaux

- Cinq dumpers carrière (hors gabarit). Capacité minimale 23 m³.
- Puissance minimale 328 CV. Un rétro-chargeur.
- Capacité minimale godet avant 765 litres. - Capacité minimale godet arrière 76/290 litres. - Puissance minimale 61 CV.
- Un chargeur sur pneus. Capacité minimale 2.50 m<sup>3</sup>.
- Puissance minimale 170 CV. Une station de graissage et lavage.
- Equipement complet. Une machine hydraulique à décoller, démonter et monter les pneus poids lourds et engins de travaux publics
- de 15 à 26 pouces. Equipement topographique.
  - Deux tachéomètres à diagramme.
  - Deux mines tachéométriques à pied coulissant. Quatre niveaux automatiques avec équipement complet.
- Material laboratoire travaux publics.
- Equipement pour le noir (enrobé).
- Equipement pour le blanc (terrassement). Les offres, accompagnées des pièces fiscales et réglementaires, doivent être adressées sous double enveloppe cachetée à Monsieur le Président du Comité des marchés SOT. SKI, zone Industrielle, B.P. 96, Skikda, Algérie, la première portant la mention : appel d'offres national et international, nº 001/83/AONI.
- La date limite de dépôt des soumissions est fixée à trente jours à compter de la date de la parution du
- Le présent appel d'offres s'adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l'exclusion des regroupeurs, représentants et autres intermédiaires ce et, conformément aux dispositions de la loi nº 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur.
- Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et de l'industrie de leur résidence, attestant qu'ils ont effectivement la qualité de fabricant et producteur. Les soumissionnaires resteront engages par leurs offres pendant quatre-vingt-dix jours.
- 6 9 11/16 9 9/16 9 15/16 9 3/4 10 1/8 10 1/4 18 9/16
  6 4 7/8 4 13/16 5 3/16 4 15/16 5 5/16 5 1/2 5 7/8
  6 3/8 53/4 6 1/8 5 7/8 6 1/4 6 3/16 6 9/16
  9 8 1/4 8 3/4 8 1/2 9 9 1/2 10
  2 3/8 4 1/8 4 1/2 4 3/16 4 9/16 4 1/2 4 7/8
  16 1/2 16 3/4 17 1/4 17 3/4 18 1/4 18 3/4
  9 5/8 9 1/4 9 5/8 9 7/16 9 13/16 9 7/8 10 5/16
  12 1/4 12 1/4 12 3/4 13 3/8 13 7/8 15 1/2 16 Ces cours pratiqués sur le marché interbançaire des devises pous sont indiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.

LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

+ bas + kunt Rep. +ou Dép. - Rep. +ou Dép. - Rep. +ou Dép. -

3,6165 + 182 + 216 + 356 + 384 + 970 2,6915 + 148 + 176 + 274 + 395 + 806 15,0095 + 442 + 680 + 815 + 936 + 1915 3,6967 + 240 + 280 + 480 + 526 + 1372 5,6422 - 237 - 179 - 457 - 375 - 1561 12,6731 + 280 + 396 + 525 + 667 + 1315

TAUX DES EURO-MONNAIES

UN MOIS

7,8740 + 155 + 210 6,3939 + 150 + 215 3,2537 + 153 + 194

**22 AOUT** 

DES SCOTT

# MARCHÉS FINANCIERS BOURSE DE PARIS

#### **PARIS** 22 août

#### Nouvelle hausse

Pour cette séance de réponse des primes qui précède les opérations de liquidation, la Bourse de Paris ne s'est pas départie de sa bonne humeur, et la cote a encore mis 1 % à son actif, por-tant à 9,2 % la progression des valeurs françaises en un mois.

Après un coup d'arrêt à la hausse, c'est la baisse qui semble l'emporter à présent en termes de variations monétaires aux Étais-Unis (la masse M-i a baissé de 500 millions de dollars au vue des dernières statistiques). Ce facteur est jugé très encourageant à Paris où l'on ne doute pas de voir, bientôt, Wall Street repartir de l'avant au vue d'une croissance économique qui a atteint un rythme annuel de 9,2 % aux États-Unis pour le deuxième trimestre

Le processus de baisse du « billet vert : est également accueilli avec satisfaction autour de la corbeille, mais le dollar-titre s'est négocié aux alentours de 10,95 F lundi, soit une prime-record de 38 % entre la devise-titre et le dollar sur le marché des

De nombreux titres enregistrent des De nombreux titres enregistrent des hausses sensibles, tels C.G.I.P. (+ 11 %), Nobel-Bozel (+ 9 %), Creusot-Loire (+ 9 %), Lafayette (+ 1 %), Générale de fonderie, DMC, Viniprix et Eurafrance (+ 6 % environ), voire Matra (+ 4%) qui avait un peu perdre ul'habitude de figurer dans ce tune de naimarès. type de palmarès.

Comparativement, les replis sont beaucoup moins nombreux et réduits en ampleur, les plus significatifs (-4 %) concernant Jeumont, Kali, Routière Colas et Ciments Français.

A 421,25 dollars l'once, l'or est en progrès sur vendredi midi (419,10) et le lingot gagne 900 F à Paris, à 107 900 F, tandis que le napoléon cède 6 F, à 691 F.

#### **NEW-YORK**

L'annonce d'une comraction de la masse monétaire a en lundi, comme escompté, un effet dopant sur Wall Street, mais un effet quand même, qui est allé en s'atténuant au fil de la séance.

Au-dessus de 1 200

En hausse dès l'ouverture, sous la direction des pétrolières, les cours ont ensuite rapidement progressé avant de plafonner puis de régresser assez sensiblement. En clôture, l'indicateur s'inscrivait à 1 203,14, soit à 8,94 points au-dessus de son niveau précédent, mais il était loin de sa plus haute cote de la journée (1 216,26). Le bilan de la session est révélateur de ce trassement. Sur 1 927 valeurs traitées, 800 ont monté, 709 ont baissé et 418 n'ont pas varié.

Les investisseurs institutionnels sont en Les investisseurs institutionnels sont en partie responsables de l'escoufflement du marché. Ils n'ont pas vraiment pris le relais, comme en témoigne la relative faiblesse de l'activité avec 76,42 millions de titres échangés contre 58,9 millions vendredi. Prudence on attentisme? Dans les miliens financiers, d'aucuns pensent que le reflux de la masse monétaire sera de courte durée, et surtout guettent les décisions de la commission du marché monétaire. Pour l'instant, les taux ont baissé sur les bons du Trémission du marche monetaire. Pour i mis-tant, les taux ont baissé sur les bons du Tré-sor et le marché hypothécaire. Des analystes estiment que Wall Street est, de tonte laçon, sorti de sa phase d'hésitation et qu'une vigoureuse reprise est probable D'autres n'en sont pas convaincus.

| VALEURS                                       | Cours de<br>19 soût | Cours du<br>22 août        |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Alcon<br>A.T.J.                               | 43 5/8<br>84 1/8    | 44 5/8<br>86               |
| Boeing<br>Chase Manhattan Basik               | 36 5/8<br>48        | 37 6/8<br>47 5/8           |
| Du Pont de Nemours                            | 67 174              | 50 3/4<br>67 5/8           |
| Board                                         | 56 1/4              | 38 7/8<br>55 1/2           |
| General Electric General Foods General Motors | 44.3/4              | 47 5/8<br>44 3/4<br>67 1/4 |
| Goodyser                                      | 29 1/4              | 29 1/4<br>121 1/4          |
| LT.T.<br>Mobil Oil                            | 415/8               | 42 1/8<br>33 5/8           |
| Pflaer<br>Schlamberger                        | 36 6/8<br>61 1/8    | 37 1/8<br>61 3/8           |
| Terraco                                       | 38 1/4<br>29 1/2    | 38 7/8<br>29 1/4           |
| Union Carbide                                 | 27 3/8              | 67<br>28                   |
| Westinghouse                                  | 49 5/8<br>45 3/4    | 43 1/2<br>48               |

BAYER, A SON TOUR, ANNONCE DE MEILLEURS RESULTATS. — Après Hoechst et B.A.S.F., ses deux grands concurrents, le groupe de Leverku-sea fait état d'une amélioration de ses

sen fait état d'une amélioration de ses résultats pour le premier semestre.

An 30 juin, son bénéfice mondial avant impôts s'élève à 860 millions de DM, marquant ainsi une progression de 19,1 % par rapport à la période comparable de l'année précédente, pour un chiffre d'affaires accru de 1,5 % à 18,5 milliards de DM.

La société mère, pour sa part, dégage an résultat avant impôts de 507 millions de DM (+ 20,1 %). La direction du grospe impute cette amélioration aux mesures de rationalisation prises pour réduire les coûts ainsi qu'à une meilleure utilisation des capacités de production.

**INDICES QUOTIDIENS** (INSKE, base 190: 31 dec. 1982)
19 aoôt
22 aoôt
5 françaises . . . . 137,5
5 étrangères . . . . 158,5
160,3 C" DES AGENTS DE CHANGE TAUX DU MARCHÉ MONÉTAIRE Effets privés du 23 août ...... 12 5/16 %

COURS DU DOLLAR A TOKYO

Les affaires ont repris en R.F.A., où les ventes out augmenté de 5,9 % globalement, mais surtont durant le deuxième trimestre (+ 8,3 %). Les exportations se développent favorablement et tous les secteurs d'activité ont participé à l'amélioration des résultats. Le professeur H. Grünewald, président

Cette association constitue une nouvelle

| ,          |                                             |                  |                  |                                         |                 |                     |                                    | <b>B</b>         | -               | <u></u>                                 |                  |                  |                                              |                    |                 |
|------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| -          | VALEURS                                     | %<br>du nom.     | % da<br>coupón   | VALEURS                                 | Cours<br>prés-  | Demier<br>cours     | VALEURS                            | Cours<br>prés.   | Demier<br>couts | VALEURS                                 | Cours<br>prác.   | Dérher<br>cours  | VALEURS                                      | Cours<br>préc.     | Domier<br>cours |
|            | 3%<br>5%                                    | <b> </b>         | 2 679<br>2 781   | Delman-Vieljaux                         | 556             | 560<br>112.30       | Files Wooder                       | 90<br>278 50     | 93<br>278 60    | De Beers (port.)<br>Dow Chemical        | 111 50           | :                | Shell fr. (port.)<br>S.K.F. Aktieholog       | 100 20             |                 |
|            | 3 % amort, 45-54                            | 71 20            | 0180             | Dév. Rég. P.d.C (Li) .<br>Diciot-Bottin | 112 30<br>277   | 277                 | Piper Heidnieck                    | 2/8 SU<br>113 SO | 278 60<br>11B   | Descher Back                            | 347  <br>732     | 352<br>730       | Sperry Rend                                  | 234<br>470         | 475             |
|            | 4 1/4 % 1983                                | 105 50           | 4 242            | Dist. Indoctine                         | 300             |                     | Porchar                            | 171              | 170 20          | Everyp. Bell Canada                     | 230              | 736              | Steel Cy of Cas                              | 229<br>202         | 230<br>200      |
|            | Emp. 7 % 1973<br>Emp. 8,80 % 77             | 9990<br>114 50   | 2 212            | Drag. Trav. Peb                         | 190<br>225      | 192<br>224 50       | Profile Tubes Est                  | 6 35             | ****            | Fernmes d'Auj                           | 76 20            |                  | Salfontein                                   | 光                  | 200             |
| n.         | 9.80 % 78/93                                | 88 71            | 1 125            | Duc-Leasethe                            | 4 45            | 4 90 d              | Procesost ex-Lain.R Providence S.A | 36 50<br>324 50  | 36 60<br>324 80 | Finoliteiner                            | 280              | 280              | Tenneco                                      | 430                | •               |
| et         | 8,80 % 78/86                                | <b>90 40</b>     | 6 124            | Eaux Bess, Victor                       | 951             | 951                 | Publicis                           | 848              | 324 BU          | Freedo                                  | 0 37             |                  | Thom EM                                      | 86<br>275          |                 |
| u          | 10,80 % 78/94                               | 91 50            | 10 445           | Emex Vittel                             | 676             | 698                 | Raff, Souf, R.                     | 154 50           | 158             | Gán, Baloicea                           | 21 50<br>368     | 375              | Toray indust, inc                            | 19 80              | 20 20           |
|            | 13,25 % 80/90<br>13,80 % 80/87              | 100 75<br>102 20 | 2 932<br>11 758  | Energy                                  | 2049            | 2055                | Ressorts inclust                   | 93               | 91              | George                                  | 443              | 3/3              | Vieille Montagne                             | 605<br>400         | 821             |
| ۰.         | 13,80 % 81/99                               | 101 50           | 8318             | Economats Centre<br>Enctro-Banque       | 444<br>215      | 450<br>220          | Révilion                           | 450              | 441             | Gizeo                                   | 147              | 142              | Wagous-Lits<br>West Rand                     | 106                | 390<br>106      |
|            | 16,75 % 81/87                               | 11025            | 15 924           | Bectro-Financ,                          | 430             | 447                 | Ricque-Zun                         | 129<br>45        | 138 d<br>39.85  | Goodyser                                | 323 50           | 330              |                                              |                    |                 |
| DF         | 16,20 % 82/90                               | 111 15           | 9 853            | Bi-Antargez                             | 145 50          |                     | Ripolia                            | 10 70            | 39 60           | Grace and Co                            | 480              | 485              |                                              |                    | _ •             |
| 4          | 16%加82<br>EDF.7.8%61                        | 111 20<br>138    | 3 279<br>8 918   | ELM. Leblanc                            | 620             | 620<br>285 20       | Rochelortaice S.A.                 | 70 20            | 70 20           | Grand Metropolitan .<br>Gulf Oil Canada | 59 80            |                  | SECOND                                       | MAR                | CHE             |
| 4,         | EDF. 14.5 % 80-82                           |                  | 3065             | Entrepôts Paris<br>Enargne (B)          | 255<br>1130     | 2500 ZU<br>  1150 d | Rochette-Conpo                     | 18 80            | 18 25           | Hartebeest                              | 180<br>900       | 1使<br>914        |                                              |                    |                 |
| ie .       | Ch, France 3 %                              | 135              |                  | Eparane de France                       | 317             | 310                 | Rosario (Fin.)                     | 85 15<br>63 40   | 85 20           | Hosewall inc.                           | 1200             | 1200             | AGP-RD.                                      | 720<br>  269<br>   | 730<br>270 10   |
| le         | CNS Bopass (serv. 82 .                      | 101 70           | 2015             | Epocia BF                               | 1090            | 1100                | Rougier at Fils                    | 385              | 63 40<br>379 50 | Hoogoven                                | 128              |                  | Dafse                                        | 205<br>138         | 136             |
| L          | CNS Paribes                                 | 101.96<br>101.70 | 2015<br>2015     | Escaut-Meuse                            | 345             | 344 50              | Sacer                              | 36               | 515 50          | I, C. Industries                        | 460              |                  | Marin lemobiler                              | 1850               | 1850            |
| é, 1       | CM jany. 82                                 | 101 80           | 2015             | Eurocom                                 | 48Z<br>31       | 465<br>30           | Sector                             | 3                | 3               | Int. Min. Chem                          | 500              | 512              | Métallug Miniko<br>N.M.B                     | 125 50<br>281 50   |                 |
|            | B.S.K. 10,50% 77 .                          | 2100             | 210              | Eternit                                 | 218 40          | 221                 | SAFAA                              | 67               |                 | Johanneaburg                            | 1440             | ::               | Novement S.L.E.H.                            | 1330               | 1345            |
| <b>30</b>  | Cerrelicus 6,75% 75                         | 239 80           | 29 980           | Félix Potin                             | 1128            | 1173                | Setic-Alexa                        | 198<br>136 10    | 190 50<br>140   | Kabota                                  | 14 80<br>248 60  |                  | Petit Bateau<br>Petrofistz                   | 372<br>495         | 370<br>488      |
| u          | interball (obl. com.) .<br>Lafarge 8 % 72   | 207<br>301       | 20 900<br>30     | Fena. Vichy (Ly)                        | 125             | ••••                | SAFT                               | 26 15            | 26 50           | Marmatation                             | 550              | 252.50           | Sodembo                                      | 2030               | 2010            |
| <b>S</b> , | Martell 8,75 % 77 .                         | 1100             | 112              | Files Footniles<br>Finalens             | 92.60           | 91                  | SGE-SB                             | 144              | 143             | Marks-Spencer                           | 33 80            | 34 60            | Sofibur                                      | 217<br>498 90      | 218             |
|            | Michelin 6,50% 70 .                         | 622              | 62 200           | FIPP                                    | 91 70           | 98 30 4             | Saint-Raphail                      | 75 70            | 77              | Michael Back S.A                        | 69               | 68               | Rodamco                                      | 498 90i            | 505             |
| 30 H       | Moër-Hannes, 9%77                           | 1501             | 152              | Finac                                   | 200 50          | 200 50              | Salins du Mildi                    | 229<br>176       | 229<br>181      | Mineral-Ressourc                        | 130 80           |                  | Hors                                         | -cote              |                 |
| <u> </u>   | Pétr. (Fee) 7,50% 79<br>Paucent 6 % 70-75 . | 206 20<br>338    | 20 620<br>33 500 | Focep (Chêt. ees)<br>Foncière (Cie)     | 1500<br>165     | 1500<br>165         | Senta-Fé                           | 176<br>50 50     | 181<br>51       | Nat. Nederlanden<br>Nexanda             | 552<br>227       | 565<br>230       | Air-Industrie                                | 890                |                 |
| ıx         | Sanoti 10.25 % 77 .                         | 581              | 58 200           | Fone, Agache W.                         | 84 50           |                     | Savoisierne (M)                    | B7 40            |                 | Olivetti                                | 22 50            |                  | (Algar                                       | 175                | 173             |
| ۵, أ       | SCREG 9,75 % 78 .                           | 138 50           | 14               | Fonc. Lyconaine                         | 1320            | 1300                | SCAC                               | 180              | 190             | Psichoed Holding                        | 230              | 230              | Cellulose du Pin<br>Copanex                  | 22.95              | 480             |
| <u>-</u>   | Telána. 7 % 74<br>Thoma-CSF 8.9% 77         | 148              | 15<br>21 250     | Forcina                                 | 135<br>12 50    | 135<br>13           | Selfer-Leblanc<br>Sensila Mashasca | 270<br>150 20    | 269<br>150      | Petrofine Canada                        | 950              | -:::             | F.B.M. & J                                   | 485<br>70          | 3 50 o          |
| 5-<br>6-   | HANKE YOU CAN'T I'V                         | 1 241 10         | 21200            | Forges Streetoung                       | 117             | 117                 | S.E.P. (M)                         | 91               | 130             | Pitzer Inc                              | 815<br>46        | B10              | La Mere<br>Pronunia                          | 61<br>130          |                 |
| S          |                                             |                  |                  | Forinter                                | 1300            | 1325                | Serv. Engip. Veh.                  | 35               | 35              | Pirali                                  | 13 30            | 12 90            | Rorento N.V.                                 | 1 689 i            | 700             |
| le i       |                                             |                  |                  | Fougaroile                              | 117 50<br>102   | 117 50<br>102       | Sci                                | 39 50<br>709     | 39 50<br>207    | Procter Garable                         | 575              | 579              | Sabi. Moriton Corv                           | 129                | •               |
| et         | VALEURS                                     | Cours<br>préc.   | Demier<br>cours  | France (La)                             | 471             | 490                 | Sicotal                            | 200<br>635       | <i>540</i>      | Ricota Cy Ltd                           | 39 9C            |                  | S.K.F.(Applic méc.) .<br>S.P.R.              | 1 100              | 102             |
| e.         |                                             |                  |                  | Frankal                                 | 159             | 191 d               | Siretor                            | 116 10           | 115             | Robaco                                  | 1137<br>1124     | 1155             | Total C.F.N.                                 | 63<br>232          | 82              |
| _          | Aciers Paupent                              | 43 90            | 44               | Fromageries Bel<br>From Paul Record     | 580<br>371      | 580<br>371          | Slph (Plant, Hévéss)               | 193 80           | 189             | 1600E0                                  | 1124             | 1170             | Gabes                                        | , 232              |                 |
| ١          | A.G.F. (St Cook.)                           | 380              | 360              | GAN                                     | 690             | 895                 | Siminoo                            | 418<br>153       | 415<br>153      |                                         |                  |                  |                                              |                    |                 |
| 7          | A.G.P. Vie<br>Agr. Inc. Madeg               | 3140<br>53 10    | 3140<br>63       | Geumant                                 | 560             | ::::                | Sofal figencies                    | 326              | 320 20          | VALEURS                                 | Émission         | Rachet           | VALEURS                                      | Émesica            | Racket          |
|            | Affred Herica                               | 79               | 78               | Gazet Eaux<br>Generalia                 | 1119<br>110     | 1125                | Softo                              | 151 20           |                 | VALEUNO                                 | free incl.       | red.             | TALEGINS                                     | Frais Inc.         | 1460            |
|            | Aliobroga                                   | 300              | 300              | Gér. Arm. Held                          | 25 70           |                     | Soficomi                           | 379 90<br>103    | 375<br>116 d    |                                         |                  | ICAV             | 22/8                                         |                    |                 |
| }          | André Roudière<br>Applie, Hydraul           | 72 80<br>291     | 79 50 d<br>298   | Gertand (Ly)                            | 565             | 570                 | Sofzaci                            | 745              | 748             | l                                       | _                |                  |                                              |                    |                 |
|            | Arbel                                       | 39 50            | 39 50            | Gévelot                                 | 92 70<br>168 20 | 92 90<br>169        | Sogeosi                            | 212              | 212             | Actions France                          | 201 99<br>286 64 |                  | Laffitte-France                              | 181 54<br>135 76   |                 |
|            | Artois<br>At. Ch. Loire                     | 319 50<br>12 10  | 319 50<br>13 30d | Gds Moul. Corbeil                       | 89              | 69 50               | Soudure Autog                      | 85<br>86         | 87 10<br>86     | Actions silentines                      | 307 23           |                  | Lefficts-Rand.                               | 201 81             | 192 66          |
|            | At. Ut. pore                                | 14 14            | 13.500           | Gda Moul, Paris                         | 265             | 266                 | S.P.E.G                            | 174 50           | 176             | Agrificanti                             | 325 26           |                  | Laffine-Tokyo                                | 979 92             |                 |
|            | Bazo C. Monaco                              | 81               | 82,90            | Groupe Victoire<br>6. Transo, lad       | 400<br>126      | 400<br>126          | S.P.L                              | 158              | 164             | A.G.F. 5000                             | 227 51<br>342 43 | 217 19<br>326 90 | Lion-Associations                            | 10648 36<br>486 36 |                 |
| <u> </u>   | Banania<br>Banque Hypoth, Eur.              | 403<br>334       | 402              | Honord-U.C.F.                           | 120<br>40 50    | 3920                | Spie Batignottes                   | 148 50           | 149             | Agrimo                                  | 342 43<br>226 41 | 218 14           | Livret portefesille<br>Mondiele kovestiesen. | 480 30<br>330 97   |                 |
|            | Stangy-Outst                                | 295              |                  | Huachbaon                               | 31              | 31 20               | Sterni                             | 240<br>302 80    | 239<br>324 50   | ALTO                                    | 182 78           | 174 49           | Mionecic                                     | 52430.31           | 52430 31        |
|            | B.N.P. intercontin                          | 85               | 87               | Hydro-Exergie                           | 98              | 102 d               | Tsktinger                          | 302 601<br>474   | 324 bU<br>481   | Amerique Gestico                        |                  |                  | Multi-Obligations                            | 458 13             | 437 36          |
|            | Bénédictise                                 | 1235             | 1240             | Hydroc. St-Danis                        | 57 90<br>172    | 179 4               | Testurt-Acquitus                   | 100 20           | 80 40 o         | Associt                                 | 20752 04         | 20752 04         | Marin-Assoc                                  | 2162003            | 21576 88        |

Comptant

| VALEURS                         | 19 acult | 22 août | 1  |
|---------------------------------|----------|---------|----|
| Alton                           | 435/8    | 44 6/8  | A  |
| AT.T                            | 84 1/8   | 66      | Ā  |
| Boeing<br>Chose Manhattan Basik | 365/8    | 37 6/8  | Ä  |
| Cheer Mankettan Bank            | 48       | 47 5/8  |    |
| Du Pont de Nemours              | 49 1/8   | 503/4   | A  |
| Eestenan Kodak,                 | 67 174   | 67 578  | A  |
| Boxon                           | 38 3/8   | 38 7/8  | I۸ |
| Food                            | 56 1/4   | 56 1/2  | A  |
| General Electric                | ! 47 1/2 | 47 5/8  | A  |
| General Foods                   | 44 3/4   | 44 3/4  | Ā  |
| General Motors                  | 683/8    | 67 1/4  |    |
| Goodyear<br>LR.M.               | 29 1/4   | 29 1/4  | В  |
| LB.M.,                          | 122 1/4  | 121 1/4 | В  |
| LT.T                            | 415/8    | 42 1/8  | В  |
| Mobil Oil                       | 33 3/8   | 33 5/8  | В  |
| Pflage                          |          | 37 1/8  | k  |
| Schlamberger                    | 61 1/8   | 61 3/B  | B  |
| (traco                          | 38 1/4   | 387/8   |    |
| U.A.L. Inc                      | 29 1/2   | 29 1/4  | В  |
| Union Carbide                   | 64 3/4   | 1 67 '' | В  |
| LS. Street                      | 27 3/8   | 28      | В  |
| Westinghouse                    | 49 5/8   | 43 1/2  | Ċ  |
| Xerrox Corp.                    | 45 3/4   | 48 "-   | E  |
| Agree Corp.                     | 45 3/4   | 1 45    | k  |
|                                 |          |         | 0  |

#### LA VIE DES SOCIÉTÉS

du directoire, prévoit un accroissement considérable des revenus pour la seconde moitié de l'année, l'impulsion devant venir des États-Unis, du Canada, du Japon et du Royaume-Uni.

Alors que chez Hoechst et B.A.S.F. les responsables sont restés muets sur ce point, le professeur Grünewald a laissé espèrer une majoration du dividende (4 DM pour 1982 contre 7 DM). (4 DM pour 1982 contre 7 DM).

DUPONT-BOUCHERON. — Dupont, le numéro 1 mondial du briquet de lure, et filiale du groupe américain Gillette, a décidé de s'associer avec le joallier parisien Boucheron pour lancer une colle de bijoux.

Cocheny Cofrade Coglii Comind Complia Comp. L Concord C.M.P.

Cette association constitue une nouvelle étape dans la politique de diversification engagée par Dupont, dont le chiffre d'affaires est estimé, pour l'exercice qui prendra fin le 31 octobre prochain, à 420 millions de francs. Il est réalisé à hauteur d'environ la monié dans le briquet, 35 % dans les instruments à écrire (stylo, feutre...) et le reliquat dans la maroquinerie et l'horlogerie, secteur inaugnré en 1981. Près de 85 % des ventes contrébléées à l'étanner. l dollar (en yess) . . . . . 243,45 242,30 sont réalisées à l'étranger.

| oge                    | 300        | 300           | Gér, Arm. Held.        | 25 70     | 25 50  | Soficomi            | 379 90 |            | l .                  |                   |                  |                              |           |          |
|------------------------|------------|---------------|------------------------|-----------|--------|---------------------|--------|------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------|----------|
| LANGUAGE )             | 72 90      | 79 50 d       | Gertand (Lv)           | 565       | 570    | S.O.F.LP. 940       | 103    | 116 d      |                      | SI                | CAV              | 22/8                         |           |          |
| Justaul j              | 291        | 298           | Gévelot                | 92 70     | 82 90  | Sakagi              | 745    | 746        |                      | 201 991           | 192 83           | Latito-france                | 181 64t   | 173 38   |
|                        | 39 50      | 39 50         | Gr. Fig. Constr.       | 168 20    | 169    | Sogeopt             | 212    | 212        | Actions France       | 201 30            | 264 55           | Lafficta-Obio                | 135 76    | 129 60   |
|                        | 319 50     | 319 50        | Gris Mout Corbeil      | 89        | 69 50  | Soudure Autog       | 85     | 87 10      | Actions silections   | 307 23            | 293 30           | Leffete-Rend                 | 201 81    | 192 66   |
| .   <i>cin</i> e       | 12 10      | 13 30d        | Gde Mood, Paris        |           | 266    | S.P.E.G             | 86     | 86         | Aggicand             | 325 26            | 233 30<br>310 51 | Laffice-Tokyo                | 979 92    | 840.02   |
| dat-Ray                | 14         | 14            |                        | 265       |        | Sceiching           | 174 50 | 176        | A005000              |                   |                  |                              |           |          |
| Moneco                 | 81         | 82.90         | Groupe Victoire        | 400       | 400    | S.P.L               | 158    | 164        | A.G.F. 5000          | 227 51            | 217 19           | Lion-Associations            | 10648 38  | 10648 36 |
| <b></b>                | 403        | 402           | 6. Transp. Incl        | 126       | 126    | Soie Bationoffes    | 148 50 | 148        | Agairpo              | 342 43            | 326 90           | Livret portefesitio          | 486 36    | 464 31   |
| e Hypoth, Eur.         | 334        |               | Hoard-U.C.F            | 40 50     | 39 20  | Stemi               | 240    | 239        | Albert               | 226 41            | 218 14           | Mandiele tavestisseen.       | 330 92    | 315 91   |
| -Ouest                 | 295        | !             | Huachineon             | 31        | 31 20  | Synthelabo          | 302 60 | 324 50     | ALTO                 | 182 78            | 174 49           | Nitorecis                    |           | 52430 31 |
| letercontin            | 85         | 87            | Hydro-Exergie          | 98        | 102 d  | Tsittinger          | 474    | 481        | Amérique Gestion     | 557 23            | 531 98           | Multi-Obligations            | 458 13    | 437 36   |
| ictive                 | 1235       | 1240          | Hydroc St-Danis        | 57 90     |        |                     | 100 20 | 80 40 o    | Associa              | 20752 04          | 20752 04         | Natio-Assoc                  | 21620 03  | 2157688  |
| larché                 | 85 40      | 88 80 d       | Immaindo S.A           | 172       | 179 d  | Testuri-Aequitus    | 48     | 47         | Bourse Investiga     | 261 58            | 249 72           | Natio-Epargne                | 11737 04  | 11620 83 |
|                        | 314 80     |               | konninvest             | 122 50    | 122 50 |                     |        |            | Capital Plas         | 1185 45           | 1185 46          | National Internation         | 914 80    | 873 32   |
| Glec. lett             | 525        | 531           | lemobal                | 245       | 245    | Tesmétal            | 30 10  | 29 90      | kip                  | 821 45            | 784 20           | Natio-Placement              | 57.890 SS | 57888 56 |
|                        | 359        | 359           | iremobanque            | 409       |        | Toer Edite!         | 286    | 290        | Comerismo            | 286 92            | 273 91           | Nesio-Valeura                | 473 73    | 452.25   |
| odne                   | 185        | 165 50        | Immob. Marselle        | 1286      | 1235 o | Tradior S.A         | 200    | 200        | Corners              | 1058 09           | 101011           | Oblisem                      | 161 62    | 154 29   |
| LE                     | 96         | 97            | immotice               | 345       | 340    | Utener S.M.D        | 154 80 | 154 50     | Contractor           | 405 73            | 387 33           | Pacificum St-Homoni          | 421 47    | 402 36   |
| enoc Bern              | 194        | 195           | imp. GLang             | 1         |        | Ugieno              | 175 20 | 176        | Croiss, Issnobil.    | 351 32            | 396 39           | Pankes Engages               | 11365 30  | 11320 02 |
| .Padang                | 250        |               | Industrielle Čie       | 580       | 580    | Unibail             | 475    | 478 80     | Démiter              | 61749 86          | 61565 16         | Pacibas Gastine              | 550 86    | 525 BB   |
| ce-Lorraine            | 53 50      | 51            | Interbeil (ect.)       | 310 10    | 310    | Unidel              | 140    | 140        | Depart-France        | 277 26            | 264 69           | Patronoise Retraite          | 1080 88   | 1058 70  |
| ud S.A                 | 100        | 100           | Jacobs                 | 56 10     | 58 30  | UAP                 | 662    | 552        | Deput levestine      | 703 11            | 671 23           | Phonix Placements            | 225 95    | 224 83   |
| Requestort             | 751        | 749 c         | Kinta S.A              | 640       | 680    | Union Brassuries    | 56     | 56         | Depart Securit       | 191 05            | 182 39           | Pierre investige.            | 392 24    | 374 45   |
| Frig                   | 135        | 140           | Lafitte Bail           | 235       | 237    | Unice Habit         | 224    | 218        | Esection             | 253 69            | 242 18           | Province Investigs           | 258 76    | 247 03   |
| L                      | 31 10      | 30 o          | Lambert Frères         | 46        | 49 20d | Ue, Iranz, France   | 227    | 230        | Enercourt Sich       | 263 66<br>5881 43 | 5852 17          | Randese, St-Hours            | 11360 80  | 11304 28 |
| g_Blanzy               | 721        | 750           | Lambes                 | 105       |        | Un. lad. Crédit     | 275    | 274 80     |                      |                   | 22837 03         |                              | 393 94    |          |
| est (Ny)               | 100        | 99 90 0       | La Brossa-Deccost      | 55 20     | 60.504 | Usinor              | 1 20   | 1 20       | Epergre Associations | 22905 54          |                  | Sécur. Mobiline              |           | 376 08   |
| mi'                    | 63         | 63 50         | Lebon Cie              | 613       | B15    | U.T.A.              | 167    | 167        | Epargua Cross        | 1441 34           | 1375 98          | Sélutent terme               | 1138045   | 11275 88 |
| Ferraldes              | 112 90     | 112           | Lide Bosonières        | 245       | 249 90 | Vincey Bourset (Ny) | 4 80   | 7054       | Epergra Industr      | 418 46            | 399 48           | Såber, Meddil Div.           | 530 83    | 315 83   |
|                        | 596        | 590           | Locabell larmab        | 386       | 388    | Vitax               | 13     | 51 a       | Epergra-later        | 697 66            | 866 02           | Sélection-Randess            | 166 65    | 159 09   |
| B                      |            |               | Loca-Expansion         | 132       | 136    | Waterman S.A        | 22B    | 227 90     | Eposone Oblig        | 170 93            | 163 18           | Silver, Vol. Franc           | 184 19    | 175 84   |
| aritime                |            |               | Location communication | 184       | 184 20 | Street, de Maroc    | 148    | 145        | Epargme-Unie         | <b>851 32</b>     | 812 72           | Scer-resociations            | 101831    | 1016 28  |
|                        | 69         | 92 BO d       | Locatel                | 324       | 324    |                     | 20 30  |            | Epargen Valour       | 339 88            | 324 47           | SF1 is at an                 | 449 84    | 429 44   |
| bon (ML)               | 315        | 315           | Lardex (Ne/            | 105       | 108 d  | Brass. Ouest-Afr !  | 20 30  | 20 30      | Eperoblig            |                   | 1032 14          | Scoring                      | 447 21    | 425 93   |
| bourgy (M.)            | 1169       |               | Louvre                 | 265       | 267    | Į.                  |        |            | Eurocic              | 8514 98           | B128 86          | Scay 5000                    | 194 70    | 185 87   |
| pex (Ny)               | 102        | 102           | Luchaire S.A.          | 142       | 143    | Étrang              | à      |            | Euro-Croissance      | 399 34            | 361 23           | Stratracce ,                 | 319 52    | 305 03   |
| Gde Parosse .          | 51_10      | 52 80         | Machines Bull          | 26 30     | 38     | Frans               | et 62  |            | Fonciar lovestion    | 604 42            | 577 01           | Steam                        | 308 33    | 295 30   |
| aritime                | 305        | 310 20        | Magazina Uniorix       | 57 90     |        | Ī                   |        |            | France Garante       | 271 40            | 266 DB           | Simurate                     | 188 39    | 179 85   |
| ts_Vicat               | 184        | 184           | Magnant S.A            | 49        |        | A.E.G               | 271    | 271        | Frence Investige     | 400 19            | 362 04           | Sivintar                     | 365 67    | 348 09   |
| 啊                      | 124        |               | Maritimes Part.        | 134       |        | Akzo                | 288    | 300        | FrObl. (none.)       | 392 61            | 374 81           | \$1-Est                      | 979 04    | 934 64   |
|                        | 279        | 270           | Maroceine Cie          | 38 60     | 38 10  | Alcan Alem ,        | 400    | 402        | Francis              | 227 02            | 216 73           | STE:                         | 779 69    | 743 48   |
| (FrBail)               | 350        | 350           | Marselle Créd          |           |        | Algemeine Bask      | 1440   | 1440       | Fraceidor            | 228 30            | 217 95           | SAL                          | 1082 33   | 1033 25  |
| Mer Madag              | 4 75       | ••••          | Mésal Déployé          | 275 10    |        | Am. Petroliza       | 605    | <b>625</b> | Fructifiance         | 395 28            | 377 34           | Setiment                     | 44171     | 421 68   |
| N                      | 53 50      | ******        | M.H.                   | 37 20     | 35 70a | Arbed               | 235    |            | ingirer              | 56899 92          | 58558 52         | Sogerargee                   | 327 80    | 312 94   |
| tá (Ly)                | 400        | 414 90        | Mic                    | 250       | 140    | Asturianne Mines    | 90     |            | Gestion Associations | 107 53            | 105              | Somerer                      | 884 12    | 824 94   |
| ;············          | 206        | 203 20        | Mors                   | 461       | 450    | Benco Centrel       | 100    | 95 75 c    | Gestion Mobility     | 571 15            | 545 25           | Societar                     | 1103 47   | 1053 43  |
| dus                    | 394        | 395           | Hadelle S.A.           | 80.90     | 88 60d | Boo Pop Espanol     | 84     | 84 50      | Gest, Rendement      | 477 23            | 465 59           | Solui Invetita.              | 452 49    | 44152    |
| 101                    | 152<br>195 | 152<br>200    | Neval Worms            | 126 80    | 127    | B. N. Messique      | 7 25   |            | Gent. Sel. France    | 349 60            | 233 75           | LLAP investine               | 342 91    | 327.38   |
| Lyon-Alem<br>nde (Lai) | 195 I      | 200           | Mavio, (Nat. de)       | 120 BU    | 53     | 8. Régl. Internat   | 39950  | 39995      | Hausstaine Oblis.    | 1153 42           | 1139 30          | Unitrace                     | 238 23    | 227 43   |
|                        |            |               |                        |           | 335    | Starlow Rand        | 120    |            | Hodon                | 586 89            | 560 09           | Uniforcier                   | 628 86    | 600 34   |
| SA 0.0                 | 17 50      | 18 20 d       | Nicolas                | 327<br>59 | 330    | Blyvoor             | 173    | 180        | LMSI                 | 343 50            | 327 82           | Unicestice                   | 615 78    | 527 96   |
|                        | 17         |               |                        |           | ****   | Boweter             | 38 50  | 39         | Indo-Suz Valents     | 660 53            | 830 58           | Uni-Jacon                    | 1067 48   | 1019 07  |
| (CFB)                  | 206        | 206<br>382 20 | OPB Paribes            | 114       | 115 40 | British Petroleum   | 70 20  | 72 50      | lad kancaian         | 12152 31          | 1215231          | Unicetta                     | 1695 28   | 1639 54  |
| 66n. Ind               | 388 20     |               | Optorg                 | 89 90     | 89 80  | Br. Lambert         | 460    | 468        |                      |                   |                  |                              |           |          |
| Univers                | 433        | 416           | Ongov-Desvices         | 145       | 140 50 | Caland Holdings     | 130    | 130        | Istarchig.           | 10129 18          | 9669 66          | Unixar                       | 12457 04  |          |
|                        | 101        | 101 10        | Palais Nouveauté       | 296       | 290    | Canadian-Pacific    | 392    | 405        | Intersélect França   | 258 48            | 246 76           | Valorem                      | 403 06    | 394 78   |
| L Seine                | 116        | ***           | Peris France           | 133       | 127 70 | Cockerit-Ougre      | 20     | 20         | Intervalents Indust  | 379 54            | 362 33           | Valorg                       | 10539 01  |          |
| y 5A                   | 145        | 145           | Paris-Orléans          | 115 50    |        | Cominco             | 450    | 474        | invest.Obligataire   | 11907 05          |                  | Valreel                      |           |          |
| ###                    | 314        | 311           | Part, Fin. Gest. Im    | 221       | 221    | Commerzbenk . ,     | 685    |            | Invest_St-Route      | 700 70            | 658 93           | Worms investige              | 706 75    | 673 75   |
| mont                   | 175        | 174 50        | Pathé Cinéma           | 210       | 210    | Courtaelds          | 15     | ••••       | Laffice of time      |                   |                  | i '                          |           |          |
| ndeS.A                 | 190        | 200           | Pathé-Marconi          | 127 70    |        | Dart. and Kraft     | 718    | 715        | Leffere Expansion    | 638 69            | 609 73           | <ul><li>prix préci</li></ul> | ident .   |          |
|                        | ,          | •             | , ,                    |           | i      |                     | •      | '          | • ' '                |                   |                  | •                            |           |          |
|                        |            |               |                        |           |        |                     |        |            |                      |                   |                  |                              |           |          |

| dens nos demières éditions, nous pourriors être contraints perfois à ne pes dosser les demiers zours. Dans ce cas ceux-ci figureraient le lendemain dans le première édition. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | entre 14 h.<br>ctitude des d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compet                                                                                                                                                                        | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>prácéd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Promier<br>cours                                                                                                                                                                                           | Dernier<br>cours                                                                                                                                         | Compt.<br>Premier<br>coers                                                                                                                                                                                | Compen-<br>pation                                                                                                                                                                                                     | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                   | Premier<br>cours                                                                                                                  | Demier<br>cours                                                        | Compt.<br>Pression<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Compes-<br>sation                                                                                                                    | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Premier<br>cours                                                                                                                                        | Demier<br>cours                                                                                                                                                                                         | Compt<br>Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                          | Compen-<br>sation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cours<br>précéd,                                                                                                                                                    | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Demier<br>cours                                                                                | Compt.<br>Pressier<br>cours                                                                                                                                                                               | Compan-<br>secion                                                                                                          | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                              | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                    | Dentier<br>cours                                                                           | Compt.<br>Premier<br>coers                                                                                         |
| 2125<br>3076<br>                                                                                                                                                              | 4,5 % 1973 C.N.E. 3 % C.N.E. 3 % Accor Agence Heete Air Liquide Air. Liquide Air. Liquide Air. Superm. AL.S.P.I. Alsthon-Atl. Amrep Aoptic. gaz Anjon. Pricax Any. Entrupe. Av. DessBr. Bell-Equipson. Bell-Equipson. Bell-Investice. Cin Bencaire Cin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2149<br>3025<br>181 90<br>755<br>453<br>467<br>72<br>139 80<br>1080<br>278 80<br>1060<br>278 80<br>1060<br>482<br>482<br>482<br>482<br>482<br>483<br>483<br>633<br>633<br>633<br>633<br>634<br>635<br>633<br>755<br>1896<br>755<br>1896<br>775<br>1896<br>775<br>1896<br>775<br>1896<br>777<br>777<br>777<br>236 | 755<br>464<br>285<br>75 50<br>140<br>1080<br>1080<br>452<br>213<br>484<br>300<br>106<br>243<br>243<br>1380<br>1748<br>1999<br>1394<br>1394<br>1395<br>1395<br>1395<br>1395<br>1395<br>1395<br>1395<br>1395 | 140<br>1325<br>280<br>1072<br>452<br>213<br>452<br>213<br>454<br>305<br>166<br>167<br>243<br>1339<br>1349<br>2019<br>1385<br>894<br>595<br>73 50<br>7 75 | 2120<br>3025<br>182<br>740<br>454<br>454<br>74<br>140<br>0 320<br>1060<br>443<br>213<br>480<br>295<br>106 80<br>180<br>1316<br>1580<br>750<br>1380<br>1380<br>1380<br>1380<br>1380<br>1380<br>1380<br>138 | 410<br>705<br>690<br>690<br>850<br>137<br>157<br>28<br>250<br>134<br>1070<br>330<br>330<br>330<br>30<br>1040<br>280<br>63<br>220<br>148<br>235<br>280<br>149<br>240<br>2515<br>590<br>240<br>2515<br>594<br>515<br>58 | Europearché Europeardhé Europeardhé Europeardhé Europeardhé Fraccen Fichet-bauche Finostail Fives-Lille Francere Gal. Latinyetto Grin Giophys. GTM-Europose Goyenne-Gasc. Hacherte Harin (La) Inntel I | 87<br>408<br>137<br>1215<br>337<br>50<br>335<br>1155<br>251<br>505<br>225<br>305<br>710<br>1335<br>150<br>380<br>150<br>278<br>159 | 23<br>85<br>411 20<br>148 60<br>1250<br>335<br>1175<br>294<br>69<br>230<br>341<br>718<br>1345<br>143<br>360<br>143<br>377<br>1875 |                                                                        | 480<br>730<br>652<br>652<br>652<br>651<br>147<br>170<br>23<br>86<br>408<br>143<br>70<br>1250<br>332<br>335<br>1175<br>289<br>68 80<br>225 50<br>347<br>704<br>1320<br>140<br>25<br>140<br>25<br>140<br>25<br>140<br>25<br>140<br>25<br>140<br>25<br>140<br>25<br>140<br>25<br>140<br>25<br>140<br>25<br>140<br>25<br>140<br>25<br>140<br>25<br>140<br>25<br>140<br>25<br>140<br>25<br>140<br>25<br>25<br>25<br>25<br>26<br>26<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28 | 375<br>245                                                                                                                           | Peshoet Pennod-Rizard Pennod-Rizard Pérodes (Fine) — (cardific.) Pérodes B.P. Pérodes S.A. Poctein — Présides S.P. Prompey P.M. Lebinel Presses Caré Prissanges Prissanges Prissanges Printendés Radiotochu. Rafficu (Fine) Redouts 1.a) Roussel-Uclaf Res Impériale Saçae Saciones Saciones Saciones Saciones Saciones Schmider Schmid | 411<br>742<br>181 20<br>41 60<br>95 30<br>179<br>80<br>352<br>117<br>335<br>109<br>734<br>238<br>105 10<br>1188<br>1052<br>428 10<br>1189<br>1052<br>428 10<br>1149<br>115 40<br>116 27<br>10 20<br>10 | 41 80<br>83 10<br>179<br>80<br>357<br>113 50<br>336 80<br>1078<br>740<br>240<br>409<br>409<br>435<br>1059<br>435<br>162 50<br>1133<br>317<br>422<br>243 | 744<br>185<br>93 10<br>172 80<br>80<br>356<br>113 50<br>336 90<br>1062<br>740<br>106 90<br>1207<br>1207<br>443<br>434<br>423<br>162 50<br>1133<br>317<br>442<br>243<br>151 50<br>151 10<br>118 80<br>28 | 410<br>742<br>94 80<br>330 50 50 107<br>330 20<br>107728<br>245<br>1200 90<br>449 90<br>5150 70<br>422<br>241 115 90<br>342<br>342<br>343<br>344<br>345<br>345<br>345<br>345<br>347<br>347<br>347<br>347<br>347<br>347<br>347<br>347<br>347<br>347 | 1350<br>185<br>385<br>490<br>720<br>206<br>550<br>355<br>610<br>496<br>250<br>375<br>545<br>89<br>250<br>37<br>640<br>61<br>150<br>150<br>56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B. Ottomane BASF (Akt) BASF (Akt) Bayer Buffelsfoot Cherter Chese Menh Cie Pétr. Imp. De Beers Deutsche Bunk Dome Mines Dristontein Car Downoche Bunk Dome Mines Doriel Cherter Eastman Kodek East Rand Encuson Econo Corp. Ford Motors Free States Gence Balgione Gen. Bectr. Gen. Motors Gen. Bedigen Gen. Bectr. Gen. Motors Gen. Bedigen Gen. Limited Bibl. Inc. Limited Bibl. Inc. Limited Bibl. Inc. Limited Bibl. Inc. Voladio ITT | 1300<br>190<br>402<br>533<br>729<br>202 50<br>551<br>417<br>615<br>521<br>289<br>375<br>507<br>746<br>98<br>268 20<br>39 25<br>653<br>92 50<br>168<br>1324<br>59 10 | 528<br>331<br>112 90<br>1310<br>194<br>408<br>540<br>734<br>207<br>207<br>525<br>298 50<br>382<br>518<br>755<br>104<br>274 80<br>39 75<br>888<br>94 50<br>174 80<br>459<br>1843<br>60<br>459                                                                                                                                                                             | 1310 50 409 539 735 526 80 565 630 526 527 526 80 566 94 50 339 90 668 94 50 1338 59 90 468 90 | 945<br>664<br>45 30<br>518<br>328<br>112 30<br>194 90<br>409<br>206<br>555<br>535<br>730<br>206<br>555<br>535<br>535<br>534<br>420 50<br>50<br>510<br>510<br>510<br>510<br>510<br>510<br>510<br>510<br>51 | •                                                                                                                          | Matsushita Merck Mirossota M. Mirossota M. Mobil Corp. Nestlé Morsk Hydro Petroline Philips Pres. Brand Président Steyn Czilande Corp. Czilan | 73 60<br>1063<br>830<br>352<br>21000<br>818<br>1221<br>566<br>169<br>531<br>1270<br>1616<br>530<br>105 70<br>477 90<br>648<br>103<br>1422<br>148 80<br>250<br>772<br>748<br>1448<br>658<br>597<br>485<br>2 99 | 840<br>386 50<br>21000<br>848<br>1240<br>685<br>171 20<br>538<br>508<br>1280<br>1650<br>1650<br>541<br>109 40<br>484<br>103 50<br>1430<br>1430<br>1430<br>1430<br>1448<br>883<br>613<br>497<br>3 05 | 1430<br>147 40<br>251 50<br>793<br>762<br>1448<br>867<br>614<br>497                        | 75 1046 856 856 850 1219 675 170 10 536 608 1256 1620 537 109 40 484 60 663 147 253 147 253 147 253 1465 863 482 3 |
| 172<br>1170<br>720<br>97                                                                                                                                                      | Ciments franç.<br>C.I.T. Alcetel<br>Clab Méditer<br>Codetel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 194<br>1325<br>695<br>96 10                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            | 188<br>1328<br>700<br>96 80                                                                                                                              | 188<br>1320<br>695<br>97                                                                                                                                                                                  | 960<br>950<br>1040<br>730                                                                                                                                                                                             | Martell<br>Marin-Gerin<br>Matra<br>Michelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 823<br>995<br>786                                                                                                                  | 800                                                                                                                               | 1133<br>826<br>1060<br>805                                             | 1115<br>820<br>1021<br>900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 255<br>121<br>920                                                                                                                    | Stic<br>Simco<br>Simnor<br>Skis Rossignol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 420<br>271<br>122<br>980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 429<br>271 90<br>122<br>980                                                                                                                             | 429<br>271 90<br>122<br>996                                                                                                                                                                             | 429<br>270<br>122<br>998                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COURS                                                                                                                                                               | COU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RS A                                                                                           | JRS DES E                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            | MAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     | DE L                                                                                       | OR COURS                                                                                                           |
| 174<br>210<br>107<br>240<br>415<br>183<br>30<br>106<br>290<br>615<br>475<br>64<br>776<br>380<br>163<br>158<br>1580<br>305                                                     | Cofining Colina Colony Estrey Compt. Mod. Crid. Fornier Condit F. Inna Cridit Met. Conucat Conuca | 189<br>218<br>110 20<br>277<br>470<br>180<br>341<br>42 20<br>131 90<br>285<br>1017<br>700<br>560<br>74 30<br>925<br>373<br>190<br>1538<br>336                                                                                                                                                                    | 169<br>211<br>114 80<br>274<br>468<br>183 50<br>342<br>45 40<br>131<br>286<br>1023<br>720<br>594                                                                                                           | 274<br>469<br>183 50<br>342<br>46<br>140 10<br>286<br>1024<br>78<br>926<br>377<br>193<br>184<br>1550                                                     | 188<br>209<br>1113<br>274<br>468<br>184 90<br>348<br>45 40<br>130<br>287<br>1003<br>770<br>583<br>77<br>710<br>303 60<br>192 70<br>1550<br>341 90                                                         | 920<br>125<br>42<br>1240<br>515<br>81<br>389<br>185<br>8<br>52<br>300<br>88<br>                                                                                                                                       | Mid (Cie) Milne Kall (Sal) M.M. Pescroye Mols-Hermany Mot. Leroy-S. Motulines Maxun Maxun Minde Minde Mord-Basel Nord-Est Nord-St Nord-Basel Nord-St N | 112<br>45 to<br>1250<br>548<br>80<br>454<br>181<br>6 05<br>47 50<br>300<br>740<br>180<br>1005<br>138<br>1938                       | 106 50<br>44<br>1280<br>538<br>78 20<br>464<br>181<br>6 80<br>47 80<br>304<br>68 50<br>744<br>178<br>985<br>133 50                | 111 45 60 1266 538 78 20 485 181 6 60 48 69 30 740 173 80 985 134 1952 | 1013<br>107<br>44<br>1250<br>538<br>78<br>451<br>180<br>6 60<br>47 10<br>300<br>744<br>138 90<br>1004<br>131<br>1911<br>58 10<br>540<br>137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400<br>340<br>330<br>300<br>1040<br>138<br>1640<br>164<br>415<br>148<br>280<br>70<br>1470<br>735<br>1010<br>280<br>725<br>650<br>225 | Sogara Sommer-Allib Source Perrier Talca Lussasc Tric Bect Thorason-C.S.F. T.R.T. LLF.B. LLLS. LLC.B. Validourse V. Cicopan-P. Validourse V. Cicopan-P. Whilpinx Brigation Amex. Inc. Apper. Express Amex. Teiphi. Anglo Amer. C. Amgreid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 318<br>1140<br>168 80<br>1805<br>188<br>449<br>167<br>280<br>1010<br>1486<br>1010<br>1249<br>295 50<br>743<br>295 50<br>291 50                          | 318<br>1140<br>1168 40<br>1805<br>190<br>448<br>157<br>282<br>79 50<br>1510<br>1010<br>1250<br>287 70<br>743<br>698<br>231 50                                                                           | 429<br>394 50<br>331 40<br>316<br>1125<br>168 30<br>1805<br>188 50<br>277<br>78 50<br>1472<br>10149<br>293 50<br>496<br>290 50<br>230 50                                                                                                           | Etats-Un<br>Allemage<br>Belgique<br>Pays Bes<br>Densems<br>Norvège<br>Grèce (16<br>Italia (1 C<br>Suissa (1<br>Suissa (1<br>Su | is (\$ 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 9 300 6 16 00 288 6 83 5 107 3 12 11 8 8 8 5 5 0 370 2 5 6 6 4 3 3 2                                                                                              | 22/<br>73 7<br>40 300<br>03 15<br>10 288<br>10 288<br>10 107<br>10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | 8 944 9830 29 008 1 0040 25 530 8 6 400 10 1111 1 797 7 043 130 36 800 9 7770 4 445            | 7 850 3 4 500 6 5 1 700 8 250 4 847 3 9                                                                                                                                                                   | 8 250<br>310<br>15 800<br>276<br>88<br>112<br>12 500<br>10 250<br>5 300<br>384<br>106<br>43 800<br>5 700<br>6 700<br>3 360 | MONNAIES Or fin flate en la Or fin fen finget. Pilco française i Pilco française i Pilco française i Pilco susses (20 Pilco la susse (20 Pilco de 20 del Pilco de 50 per Pilco de 10 for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (C)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | 107400<br>107000<br>697<br>408<br>698<br>590<br>846<br>1220<br>2080<br>1255<br>1485<br>720 | 2278<br>107700<br>107980<br>691<br><br>689<br>681<br>836<br>4180<br>2130<br><br>4445<br>720                        |



#### IDÉES

- 2. LA GUERRE AU TCHAD : «Peut-on faire un bon usage des paras?», par Bernard Ravenel; «Les deux conflits», par Michel Vallet; «Ka-dhafi, le Tchad et nous», par Max
- LU: Hongkong, Macso, Centon, un numéro spécial d'Autrement.

## ÉTRANGER

- 3. AFRIQUE La guerre au Tchad.
- Les élections générales à Maurice.
- 3. DIPLOMATIE
- INDE : la servitude pour dette france au moins cinq millions de personnes. PHILIPPINES: l'archipel reste la base
- la plus sure des Etats-Unis en 5. OCÉANIE
- Voyage au cœur du Pacificue. 5-6. EUROPE
- POLOGNE : M. Walesa a décommandé une manifestation pour éviter - TURQUIE : le contrôle des candida-
- tures aux élections de novembre par les militaires irrite la classe politique. 6. PROCHE-ORIENT
  - 6. AMÉRIQUES

#### SOCIÉTÉ

- 7. «Le défi de l'immigration maghrébine » (II), par Michel Tibon-Comiliot. DEFENSE.
- MÉDECINE SPORTS.

#### LE MONDE DES SCIENCES ET DES **TECHNIOUES**

9. L'explosion du Krakatoa en 1883 : deux jours d'apocalypse. Dix ans d'enquête astronomique... pour percer le secret de Gerninga.

#### **CULTURE**

- 10. SOIRÉES : la romance de Louxor. CINÉMA : à la Cinémathèque francaise. l'artiste et le travailleur vus per e documentariste Klaus Wildenhahn. MILISIQUE : sous le kiosque, valses, quadrilles et pots-pourris.
- COMMUNICATION : les secrets du Télégramme de Brest ou l'information locale à l'heure d'été.

#### 16. POITOU-CHARENTES : Ré gagnerat-elle à cesser d'être une île ? BRETAGNE : à Sizun, la colo des en-

RÉGIONS

- ÉCONOMIE 17. SOCIAL : selon une étude de l'UNE-DIC, les cadres du secteur industriel
- ont été les premiers bénéficiaires des contrats de solidarité-préretraite. 18. ETRANGER : en Amérique letine, près de 30 millions de personnes sont au chômage ou sous-employées.

RADIO-TÉLÉVISION (12) INFORMATIONS « SERVICES » (13): La mode; «Journal officiel - : Météorologie : Mots

croisés. Annonces classées (14 et 15); Carnet (13); Programmes des spectacles (11); Marchés financiers (19).

**OUVERT EN AOUT** DE LA PLUS SIMPLE RETOUCHE AU PLUS BEAU VÊTEMENT PRIX EXCEPTIONNELS avec la garantie d'un grand maître tailleur **PANTALONS** 500 F A partir de **ET COSTUMES MESURE** 1.450 F A partir de

3.000 tissus Luxueuses draperies angleises

**Boutique Femme** 

TAILLEBRS et JUPES ZA WEZIBE

Prêt-à-porter Homme

Téléphone : 742-70-61. Du lundi su vendredi. de 10 heures à 18 heures

Parti de la libération islamique comparaîtront, à partir du jeudi 25 août, devant le tribunal militaire de Tunis et auront à répondre d'appartenance

à une association illégale à caractère politique. Le choix de cette juridic-tion s'explique du fait que dix-neuf militaires (un capitaine, deux lieutenants dont un en fuite et seize sousofficiers), sont impliqués avec onze civils, pour la plupart des enseignants et des techniciens. C'est la première fois depuis que

Tunis. - Trente dirigeants et membres de la section tunisienne du

fut découvert, en 1962, un complot visant à assassiner le président Bourguiba, que des militaires tunisiens iont poursuivis pour raisons politiques. Il n'est pas impossible que les récents changements, survenus à la direction de l'état-major, soient en rapport avec la découverte, au début de l'été, de cette affaire.

Le Parti de la libération islamique, dont l'organisation demeure se-crète, a été créé en Jordanie en 1952 par le cheikh Takieddine Nabhani. On ignore où se trouve le siège de son commandement politique, l'identité de ses membres et l'origine de ses ressources financières.

La direction - opérationnelle - tout aussi mystérieuse serait principalement implantée en Europe où elle recruterait parmi les intellectuels musulmans immigrés appelés à regagner leur pays et susceptibles d'y créer des sections du parti. Plusieurs membres du groupe tunisien sont rentrés d'Allemagne depuis quelques années et l'adhésion d'un

#### **MANIFESTATION PACIFISTE A PARIS**

Près de quatre-vingts pacifistes, nembres des collectifs de soutien au Jeûne international pour la vie et pour le gel des armements nu-cléaires » ont manifesté silencieusement, à Paris, toute la journée du lundi 22 août. Après s'être rendus successivement devant les ambas-sades d'U.R.S.S., de Chine, des Etats-Unis et du Royaume-Uni, les manifestants ont achevé leur marche à proximité du palais de l'Ely

séc. Venus de plusieurs villes de France, les pacifistes entendaient apporter leur soutien aux treize peronnes qui, en France et dans d'autres pays, ont commencé le 6 août un jeûne illimité pour obtenir des cinq puissances nucléaires le gel immédiat de tous les armements nucléaires (le Monde du 10 août). La manifestation a débuté vers 10 heures, boulevard Lannes, devant les grilles de l'ambassade d'U.R.S.S. qui sont restées closes. Les pacifistes ont du se contenter de déposer par terre le dossier de leurs revendications. Le même accueil leur a été réservé avenue Gabriel, à l'ambassade

Une délégation de quelques peronnes a pu toutefois pénétrer dans le hall des ambassades de Chine et de Grande-Bretagne. Le cortège s'est ensuite rendu avenue Marigny, près des Champs-Elysées, tandi qu'une délégation de quatre mani-festants était autorisée à entrer dans la loge de la présidence de la République. Après une vaine attente, ils ont refusé de quitter les lieux. Les forces de l'ordre les ont alors portés dans un car de police et emmenés au commissariat du huitième arrondissement. Ils ont été libérés quelques

minutes plus tard.

MAISON DE PROLONGE JUSQU'AU IRAN-ORIENT 225.62.90 65, Champs-Élysées, 8°

En Tunisie

#### Des dirigeants du parti de la libération islamique traduits devant un tribunal militaire

De notre correspondant

des officiers impliqués aurait eu lieu lors d'un stage qu'il effectuait en Grèce. Le but officiellement proclamé de ce parti est de substituer aux régimes en place dans les pays arabes et islamiques des pouvoirs se réclamant du système de gouvernement califal tel qu'il a été exercé sur l'ensemble de la communauté islamique de la mort du prophète Mahomet à la chute de l'Empire ottoman. Le programme d'action des sections nationales comprendrait trois phases : le regroupement des cadres et des militants, la propagande, notamment au sein des institutions de l'Etat et l'exécution, c'està-dire le remplacement de l'ordre établi par la mise en place du pou-

voir religieux. Selon l'hebdomadaire tunisien Maghreb, la plupart des inculpés qui comparaîtront devant le tribunal militaire revendiquent leur apparte-nance à la section tunisienne du parti constituée, au mois de janvier. Mais ils affirment que leur activité était purement idéologique : • Un travail de sensibilisation pacifique devant aboutir à une société homogène réinstaurant spontanément l'état du califat islamique. •.

MICHEL DEURÉ.

#### MODIFICATIONS DANS LE SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE DES ARTISANS, COMMERÇANTS ET MEM-Bres de Professions Li-Bérales.

Trois modifications dans les régimes de protection sociale des artisans, commerçants et membres de professions libérales ont été apportées par un décret passé au Journal officiel du 20 août rappelle un communiqué de la Caisse nationale d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM). 1) Allocation-maternité. - De-

puis le 1º juillet, les allocations maternité (aux assurées et aux femme d'assurés) ont été revalorisées en même temps que le SMIC. L'allocation de repos maternel est fixée forfaitairement à 3 720 francs (1860 francs en cas d'adoption). L'indemnitée de remplacement de l'assurée par un travailleur temporaire est égale au coût de ce remplacement, le plafond étant de 3 720 francs (1 860 francs en cas d'adoption) et de 5 580 francs en cas d'état pathologique causé par la grossesse ou par des naissances mul-

2) Maladie de longue durée. -Depuis le 12 juillet, le taux de remboursement majoré (entre 80 et 100 %) appliqué aux assurés at-teints d'une maladie de longue durée concerne non seulement les frais de traitement de cette affection, mais aussi les soins rendus nécessaires par d'autres maladies.

3) Cotisations d'assurancemaladie pour les retraités. - A compter du 1er octobre, le plafond annuel de ressources, au-dessous duquel les retraités sont exonérés de cotisations d'assurance-maladie pas-sera à 42 000 F pour un assuré seul et 50 400 F pour un assuré marié, d'autres retraités peuvent bénéficier d'une diminution de leurs cotisations lorsque leurs ressources annuelles varient entre 42 001 F et 52 400 F.

Le numéro du « Monde » daté 23 août 1983 a été tiré à 462 668 exemplaires

#### En U.R.S.S.

#### Condamnation d'un citoyen soviétique pour espionnage au profit de la C.I.A.

Moscou (A.F.P., U.P.L., A.P.). -Un certain . A. Ivanov - citoyen soviétique, a été condamné à « une longue peine de prison - pour « es-pionnage », a annoncé hundi 22 août, sans autre précision. l'agence offi-cielle Tass. Selon elle, l'instruction a prouvé que « plusieurs fonction-naires de l'ambassade des Etats-Unis à Moscou étaient mêlés à cette affaire. (...) Des instructions de la C.I.A. concernant la collecte de renseignements et l'entretien des moyens secrets de communications, ainsi que d'autre matériel destiné à l'esplonnage, ont été saisis sur lva-

nov au moment de son arrestation ». L'ambassade américaine a refusé de commenter ce communiqué. Au mois de mars dernier, M. Richard Osborne, premier secrétaire des services économiques de l'ambassade, avait été expulsé d'U.R.S.S. Le communiqué officiel sur l'affaire Osborne laissait entendre qu'il avait été pris sur le fait au moment où il était en train d'expliquer à auclau'un le fonctionnement d'un appareil clandestin de transmission.

Puis, en juin, les autorités soviétiques avaient expulsé M. Louis Thomas, chargé de l'administration des services de sécurité de l'ambassade. Le communiqué indiquait uniquement qu'il avait été pris en slagrant délit d'espionnage. On ignore

FIN DU CONFLIT

A LA BOULANGERIE

INDUSTRIELLE HÉDÉ

Le conflit de la boulangerie indus-trielle Hédé à Ivry-sur-Seine (Val-

de-Marne), qui avait commencé en septembre 1982, vient de se termi-

ner. Il y a un an, une grève avait

éclaté après que le propriétaire de l'entreprise, M. Raymond Della-

posta, eut blessé légèrement d'un

coup de carabine à plomb un délé-gué de la C.G.T. Celui-ci avait dé-

posé peu de temps auparavant une

pétition du personnel réclamant des

améliorations des conditions de tra-

vail (le Monde daté 12-13 décembre

M. Dellaposta avait abandonné

aux grévistes l'usine d'Ivry, licen-

ciant 48 salariés pour « entraves à la

*liberté du travail* : il s'était installé

dans de nouveaux locaux à Saint-

Denis (Seine-Saint-Denis). La si-

tuation était restée bloquée de longs

cielle » de Saint-Denis et celle occu-

pée d'Ivry. En mai 1983, M. Della-

La reprise de l'activité et la fin du

conflit ont été possibles grâce à l'in-

tervention d'un médiateur, M. Gérard Adam, un universitaire. Une

nouvelle société, La société d'exploi-

tation Hédé, détenue par des cadres

de l'entreprise et des partenaires ex-

térieurs, reprend les usines de Saint-Denis, (90 salariés) et d'Ivry,

(50 personnes); la firme sera diri-gée par M. Claude Dellaposta, fils de l'ancien P.-D.G.

Soixante grévistes ont été licen-

ciés pour cause économique, mais la

moitié d'entre eux seront rembau-

chés le 1º septembre, les licencie-

ments pour faute professionnelle ainsi que toutes les sanctions étant

• Un Californien de quarante

27 juillet (le Monde daté 31 juillet-

le août), est arrivé le 19 août à

Honolulu après vingt-trois jours de

navigation en solitaire sur un sloop

de 7,50 mètres. Pour sa navigation,

il disposait d'un système électroni-

que lui permettant de capter des

signaux sonores en provenance de

Hawai, d'une horloge parlante, de

SCIENCES-PO

MEUBYAUTER

Un choix considérable

de Peugeot-Talbot

en livraison immédiate

PRIX SPÉCIAUX

derniers modèles 1983

Mr GUILLOUX - 821-60-21

posta déposait son bilan.

mois entre la boulangerie « offi

si la condamnation du « citoyen soviétique A. Ivanov - est liée à l'une de ces affaires. Le fait ou'il n'ait pas été condamné à mort, comme c'est la coutume dans de tels cas en U.R.S.S., indiquerait qu'il a pleine ment coopéré avec les autorités.

Prochain emprunt d'État

Le gouvernement s'apprête à lancer an nouvel emprent. Le montant de celui-ci serait nettement plus életé que les 10 milliards de francs des dernières émissions (septembre 1982 et janvier

Cet emprunt — comme les précédents — est destiné à financer par de l'épargne une partie du déficit budgétaire, qui, cette année, doit attendre, selon les chiffres officiels, 118 millions de francs. En 1982, les emprunts d'État

seion les cimires officies, 110 minioga de francs. En 1982, les emprunts d'État avaient collecté 40 milliards de francs pour un déficit budgétaire qui avait at-teint 99 milliards de francs.

Au Liban

L'ARMÉE ISRAÉLIENNE

COMMENCERA A ÉVACUER

LE CHOUF LE 28 AOUT

Les troupes israéliennes commer

ceront à quitter les montagnes du

Chouf libanais à partir de dimanche

28 août, a annoncé, mardi 23 août, la radio israélienne. L'opération de-

vrait s'achever le 7 septembre, la

Interrompus la veille (le Monde du 23 août), les bombardements ont

repris dans la matinée du 23 août au

Liban, rapporte Radio-Beyrouth,

qui précise que trois obus ont frappé

le port de Jounieh et que trois autres

sont tombés sur Mairouba, à l'inté-

rieur des terres. Un blessé a été si-

gnalé à Mairouba. La radio des pha-

langes chrétiennes, qui contrôlent Jounieh et Mairouba, indique pour

sa part que les tirs d'artillerie prove-

naient de positions syriennes. A

Damas, des dirigeants druzes liba-

nais ent menacé de recommencer à

bombarder l'aéroport international

de Beyrouth, fermé récemment pen-

dant six jours, mais le trafic aérien

était normalement assuré mardi ma-

tin. ~ (A.P., Reuter.)

veille du Nouvel An juif.

1983).

En septembre 1981, les autorités soviétiques avaient amoncé l'arres-tation d'un « agent américain », Ev-guéni Kapoustine. Depuis, aucune information n'a été fournie sur un éventuel procès.

D'autre part, un pacifiste néerlandais, dont on ignore l'identité mais qui appartient au Conseil inter-Églises des Pays-Bas, et quatre membres du groupe soviétique non officiel « Pour l'instauration de la confiance entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S. » ont été emmenés par la police lundi 22 août, alors qu'ils s'entretenaient dans une rue de Moscon. Les miliciens out prétendu que le groupe était en train de consommer de l'alcool.

Parmi les Soviétiques arrêtés fipure M. Serge Rosenauer, l'un des fondateurs, en juin 1982, de ce mouvement pacifiste non officiel qui réclame le désarmement des deux super-puissances. Depuis un an. ses principaux animateurs ont été arrêtés, placés en résidence surveillée ou ont été autorisés à émigrer.

### MANIFESTATION **DE SALARIES**

mité central d'entreprise, deux cents à trois cents salariés de La Chapelle Darblay, dernier producteur francais de papier journal, où mille cinq cents emplois sont menacés d'être supprimés d'ici cinq ans, sont montés à Paris le 22 août. Afin de protester contre la présence massive des forces de l'ordre devant le siège de la société, sur les Champs-Elysées, les délégués syndicaux C.G.T., C.F.D.T. et C.G.C. ont refusé de siéger au comité central d'entreprise qui devait discuter desconséquences sociales de la reprise de la société par la firme néerlandaise Parenco. Un premier train de d'emploi, dont cent cinquante à deux cents mises en préretraite, de-

Chapo deux ans devenu aveugle, Hank Dekker, parti de San Francisco le





« Nous ne sommes pas des ouis-

de l'entreprise se sont ensuite rendus an siège du P.S., où une délégation de la C.G.T. a été reçue pendant plus d'une heure par des responsables du parti, dont M. Jean Poperen. Quelques slogans contre les socialistes et le ministre de l'industrie. M. Fabius, ont été entendus, M. Poperen a insisté sur le poids du passé dans l'affaire, mais a indiqué qu'il allait effectuer rapidement un certain nombre d'interventions. Seion la C.G.T., une nouvelle rencontre avec le P.S. est prévue le 26 août.

# DE LA CHAPELLE-DARBLAY

A l'occasion d'une réunion du covait être annoncé.

titis, nous n'allons pas discuter der rière les grilles », a déclaré M. Philippe Belloncle, secrétaire général du comité d'entreprise. Des salariés

NOUVELLES BRÈVES • Le prochain marché international des programmes de télévision (MIP-T.V.), qui a lieu depuis vingt ans à Cannes, pourrait être transfère à Nice. C'est ce qu'a déclaré son commissaire général, M. Bernard Chevry, lors d'une visite au palais des expositions de cette ville. Un conflit oppose l'organisation du MIP-T.V. à M= Anne-Marie Du-puy, maire de Cannes, qui veut recuavancer celles du Festival international du film (le Monde du 31 iuil let). M. Bernard Chevry a engage contre la ville de Cannes une procédure judiciaire pour rupture de contrat, mais ne prendra une déci-sion définitive qu'au début du mois

de septembre. - (Corresp.) M. Jacques Durand (P.S.). président du conseil général du Taru, succédera, en sa qualité de suppléant, comme sénateur du département, à Georges Spénale, décédé dans la nuit du 19 au 20 août.

[Né le 18 février 1939 à Monziey Teulet, instituteur depuis 1956, M. Jacques Durand, qui était professeur de let-tres à Puylaurens en 1965, a été nommé au C.E.G. de Réalmont en 1972. La même année, il a fondé une section locale du P.S. dans cette commune et il faveur d'une élection partielle. Conseil-ler général du canton de Réalmont depuis 1979, M. Durand est président des êlos socialistes et républicains du Tarn depuis 1973. Il est président du conseil général du Tarn depuis le mois de mars 1982.]

• M. Jacques Baumel, député (R.P.R.) des Hauts-de-Seine, estime qu'un - consensus national est souhaitable en ce qui concerne le Tchad. Quand la France, dans des conditions difficiles, s'efforce de lenir ses engagements internationaux et de défendre l'indépendance d'un pays africain, ami et menacé, il fatti ne rien faire qui puisse affaiblir l'autorité de notre pays à l'extérieur, ni gêner l'action et le moral de nos soldats, souligne-t-il. « C'est dans les circonstances graves qu'un consensus national est toujours sow haitable », déclare M. Baumel, ajoutant que « notre intervention @ Tchad ne pouvait être différée sous peine de perdre toute crédibilité en

De son côté, M. Jacques Godfram, député (R.P.R.) de l'Aveyron, a souhaité « une convocation en session extraordinaire du Parle-

#### ALGÉRIE PIÈCES DE RECHANGE CONTRE REMBOURSEMENT

Plus de pannes irrémédiables, plus d'immobilication d'engins, véhicules, électromérage ou machines, TV, décodeur, etc. Tout l'outiliage, toutes les pièces disponigiés au plus luste prix.

MAFREX • 607-42-28 9, rue du Château-d'Eau, 75018 Paris

# Le gouvernement veut relancer la francophonie

LIRE DIVIDE 22

# Le duel polonais

Ring dar ribbone in the day Mit is boderere en de erin der ant Seine Brande ibe fin tree fine fantisch freie ge ene Barti de Grante acent bes de ing fatte par . frigatite pode at he are a new par le and the state of t Applied to the state of the same of picticaines, tant il est stat procession invitate a sec 2 23 h 100 to 7 78 to 8 Errie gu'aran unubene la

BERTHAN SE TERM House, come, our impress. Simme est l'orate du tempe lapama un fin. La red. be recote Cun Carigeant made Schlande a die le destables a state of the mit. eint par la forte et in rein ore par par la mermin souhaster par ifical colon eustina 🗰 🍇 giffe is any som - beate ruitte - do 15 wout wu fentite de toute la region gittal de la Rallique et Magn aus tribungun 🌬 megine de juges front maga-Mint be procedure nuge. mäßgrant delet,

int or tempe, he auto-RICERT 2 SILEGUET BYES So W. Leeb Walesa be rande Galantik e. quitan Charles il 1 a peu de AMERICAN STREET . Mars and are Me paur enter trep de Co in ringe des espe-Detromatile - Miss Zusarm imogen; et ... Campioner, Italia amer Silamente dong, man a Capera perferadant d in difficile d'exaluer le Emple rythme du travail Springly par le manager frame promotes ha fair, lami de la propolarite de -The state here to \$1 sout, his dest bearing de basses Pis transports publics per la direction clan-Sels Solidarite.

lessine des autorités managne d'un tre net he latte contre l'Eglise. dene depiter de n'arme ation la collaboration de la mis par le militatede toute une partie du a kadrigeant de l'arrorse bisent touloir congager se cambraine (vaint pe mess) person purious est alle pla bulet de la deceasité de la società. L'enthou-Soulere par 12 rivite de Pamil' cutout Cin. begeteb seems sucum Grate, inquiete Mediment ['apparent, tanf communante de sac. a jong pe et abbaten ut tiement et de immense partie de la bision et le chef de l'égine

lette campagne contre de Pologne, Mar Grand g i mignite barn en tetrat graphott so babe courner beat graphott so bate en service del s mbottante battie of Colife est their eifenof Ce silence bent sexbling contracts pa bet eccute prodictalien. msie il ne bonta designment par durer, et the delta sans doute renou-Biration des prisonniers similarie promotories principalitics qui n'ont pas braches

impasse demoure donc of the Smortes businesses fonjours bas options in se de esucciour economidant Engles. Des affrontements and de ce muis d'aout ne leur fergient gant goute bas is



- avec ses all
- Un accreads rebelles aux mentales

TO BY BEALTH ST. C. S. Said Berteile 1964 and the affigure transport . I was spilling to the comme ouprest & Best in 2913 15 Strangenius 🕶 🛎 🦠 visite 🍻 (1901) 🦠 Cale Fishiy. AND A MARKET SHE TAN appaleies fie flese gemeinen:

Physiological Later (Programs L. M.) சீழக்க மிற மிழிக்கு சு∦்ு 

A Transaction of the Control of the The state of the s Part Salver Carrett and Salver Parties of an experience States and the second s  $(-1)^{k+1} \wedge (k+1) \otimes (-1)^{k} \subseteq \mathbb{I}_{p^{k+1}} \otimes \mathbb{I}_{p^{k+1}}$ 

programme of the same of the s The state of the s Salte Transposition (Control of the Control of the Man, with Argenta EST STEPHANTS & STORES where the constant  $\phi_{ij}$ 

BCD